**DERNIÈRE ÉDITION** BOURSE

QUARANTE-SIXIÈME ANNÉE - Nº 13852 - 4,50 F

Fondateur: Hubert Beuve-Mérv

Directeur : André Fontaine

**VENDREDI 11 AOUT 1989** 

Elections

au Québec

le 25 septembre

L'Assemblée provinciale

a été dissoute

PAGE 4

Reprise

des feux de forêt

Un point de vue

d'Haroun Tazieff

PAGE 7

Sécurité

aérienne

Les électroniciens

confirment leur grève

PAGE 22

Agitation

en Estonie

Les russophones

cessent de nouveau le travail

PAGE 5

Pèlerinage

### Nouveau flacon, vieux saké

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

The state of the s

And the second s

A PROPERTY AND A PROP

The of general day a requirement with the following

THE PROPERTY OF SECURITY WAS A SECURITY OF And the second of the second o

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

The state of the state of the state of

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

And the second s

李·杨明明1954

AND AND ASSESSED.

The same of the sa

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

September 19 description of the september 19 description of th

Apple to the control of the control

The state of the s

The second second second second second

The state of the s

The State of the S

THE MALE WAS TO SEE THE SECOND

Market Street

The sale sales

Section 1

- The second

SHE WAY TO

ALCOHOLD TO THE PARTY OF THE PA

na born

海域图为 280 平 下 7

THE RESERVE OF THE SAME

SE A LEWIS !

10-22

A Committee of the Said

September 1987

A Spirit March & Commercial Comme

grande to .--

Washing of The Co

A PARK TO VERY

The state of the s

· ·

TENNING THE .

**建筑线线**, 475 全

a dimit and

Market S. Commission of the

THE PARTY OF

Sections 1.

the Shappy do be

The same

The military ---

4 Carrier Mar

The state of the state of the

海、海流流

. 5. 5

٠٠٠ - افالمعتبيل ب

Charles week.

.

The state of the s

1 0 10 100 100 Bu

veau gouvernement conserva-teur japoneis formé, mercredi 9 août, par M. Toshiki Kaifu, apparaît comme le résultat d'un fragile compromis entre deux exigences contradictoires. L'une vise à donner une image rénovée du personnel conservateur, impliqué dans le scandale Recruit-Cosmos et massivement désavoué par l'électorat le mois dernier, l'autre à préserver le système traditionnel des factions qui a dominé l'histoire du Perti libéral-démocrate (PLD), au pouvoir depuis 1955.

Après le déroute de ce dernier aux élections sénatoriales de juillet, la vie politique japonaise se trouve à un point crucial de son histoire. Le PLD a pour la première fois perdu le majorité au Sénat au profit d'une opposition dominée par la dynamique Mª Takako Doi, présidente du Parti socialiste (PSJ), qui n'a cessé, depuis, de réclamer un

Les élections, prévues en principe pour l'été 1990, pourraient avoir lieu dès le fin de cette année ou au début de l'an prochain et traduire, dans les faits, la fin de la domination du PLD.

à la clé, M. Kaifu, qui s'est engagé à promouvoir « le dialogue et la réforme », se devait de présenter une façade rénovée : aucun des vingt-deux membres du nouveau cabinet ne falsait partie du gouvernement de M. Sousuke Uno, éphémère pré-décesseur de M. Kaifu, même si sept d'entre eux ont déjà été ministres dans le passé. La présence de deux femmes a également été saluée comme un progrès. L'opposition et la plupart des journaux ont cependant regretté que la « logique des factions » ait prévalu dans la distribution des portefeuilles. La représentation de ces clans su sein du cabinet Kaifu est quasiment identique à celle qui avait prévalu au sein du dernier gouvernement de M. Noboru Takeshita, lequel continue de diriger en coulisse la principale faction du PLD en dépit de son implication dans l'affaire Recruit, qui l'avait contraint à la démi

Aboutissement de dures tractations, le fragile équilibre gouvernemental devrait limiter les ambitions de M. Kaifu, d'autant que les conservateurs n'ont pes fini de payer, auprès de l'électorat, leurs implications dans des scandales financiers ou d'alcôve. Tout cela fait un peu l'effet d'une nouvelle boutaille, mais remplie d'un vieux saké. M. Kaifu semble avoir reçu pour mission de ses pairs vigilants de tenter d'éviter une débâcle électorale, plutôt que des encouragements à prendre des initiatives.

Il reste que le monde des affaires se garde d'afficher la moindre émotion, comme si l'entreprise « Japon Itd » fonctionnait sans trop s'inquiéter des déboires d'une direction politique apparemment usée et sans page qui s'annonce dans la vie politique imponaise n'ébrante pas, du moins pour l'instant, la sérénité d'une puissance financière impériale à son zénith. Cette dernière semble accepter que le PLD, avec lequel elle est pourtant si étroitement liée, perde un monopole exercé pen-

dent trente-quatre ans. (Lire nos informations page 3.)



### L'attentat dans le sud du Liban

# Israël et le Hezbollah dans le cycle des représailles

L'attentat anti-israélien à la voiture piégée de mer-credi 9 août dans le sud du Liban, organisé par le Hezbollah libanais, en riposte à l'enlèvement du cheikh Obeid, risque de déclencher un nouveau cycle violencesreprésailles, qui ne facilitera pas les négociations, déjà très compliquées, dans l'affaire des otages.

l'armée. Le dilemme des dirigeants est de taille : ils ne peuvent laisser sans riposte une action qu'ils assimilent à une opération terroriste, mais en même temps ne souhaitent pas compromettre les chances d'une libération négociée des otages.

Les représailles – si jamais elles ont lieu - seront donc probabiement graduées.

Au Liban, cependant, le Hezbollah semble déterminé, en la vie d'autres Américains. dehors de toute autre considération, à poursuivre la lutte contre-l'Etat hébreu dont les forces occupent une partie du sud du Liban. Le cheikh Fadlallah, le dirigeant spirituel du Hezbollah, a affirmé

A Jérusalem, la presse s'interque l'opération de mercredi ne roge sur ce que sera la réplique de constituait qu'un « acompte » et que d' « autres opérations sui-

> A Washington, le président Bush, tout en prenant à son compte le refus de son prédécesseur de « négocier avec les terroristes », a modifié quelque peu le ton de son approche du problème des otages en laissant entendre qu'il était prêt à faire preuve de souplesse s'il pouvait obtenir leur libération sans mettre en danger

(Lire page 5 les articles de FRANÇOISE CHIPAUX, MARIE-CLAUDE DECAMPS

### Le ralentissement de l'activité aux Etats-Unis

# La Réserve fédérale craint l'arrêt de la croissance

Le rapport réalisé par les antennes régionales de la Réserve fédérale, et rendu public le mercredi 9 août, confirme le ralentissement de l'activité économique aux Etats-Unis. La fin du cycle actuel de croissance sera-t-il marqué par une baisse contenue de l'activité ou par une récession brutale?

Il n'a jamais été autant ques-tion de récession aux Etats-Unis, depuis les semaines qui suivirent le krach boursier d'octobre 1987. Aujourd'hui encore, cependant, les marchés financiers demeurent euphoriques. Lundi 7 août, alors que plusieurs indicateurs témoignant du ralentissement de l'activité aux Etats-Unis venaient d'être publiés, l'indice Dow Jones des valeurs boursières gagnait 41 points; il a pratiquement rejoint son plus haut niveau historique atteint mois pour mois il y a deux ans. Avec des taux d'intérêt orientés à la baisse, un dollar ferme et des autorités monétaires qui donnent l'impression de maîtriser parfaitement - l'atterrissage en douceur » de l'économie. les investisseurs affluent toujours

sur le marché américain. Si le ralentissement de la croissance américaine est indéniable, la période actuelle n'en est pas moins incertaine. Les économistes, échaudés par leurs erreurs de prévisions pour l'année 1988 (qui cût dit que la croissance économique allait être si vigoureuse?), s'aventurent peu dans les pronostics. Nul ne peut dire en toute certitude si l'activité économique va se poursuivre à un rythme ralenti, avant de repartir à la hausse (scénario du « soft landing »), ou si la croissance du PNB va devenir négative, marquant le début d'une véritable

FRANÇOISE LAZARE.

(Lire la suite page 19.)

et les organes de supervision soutiennent réellement la dénonciation de la corruption ». Il écrivit

un article accusant ses

employeurs d'avoir détourné

150 000 yuans (mille mois de

salaire pour un fonctionnaire bien

L'article fut publié, mais l'his

toire ne dit pas quel fut le mon-

tant de la « pige » versée à ce col-

Telles sont les deux formes de

contributions que privilégie

aujourd'hui la presse officielle chinoise, après avoir pendant

quelques semaines fonctionné

comme un organe d'information

laborateur d'un jour.

250 000 ieunes prennent le chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle PAGE 8

XIX. – Mers-el-Kébir un drame passionnel

### Le Monde

B Georges Navel : lettres d'un esclave. # Henry Roth et l'apprentissage de la nuit. II Le laboratoire Butor. II Sade, bien vivant. II La pastorale grinçante d'Hugo Claus.

Pages 9 à 13

Le sommaire complet se trouve page 22

### La presse chinoise mise au pas Le résultat de la répression dans les milieux de la presse accusée d'avoir pactisé avec la « rébellion contre - révolutionnaire » du printemps – apparaît à la lecture des journaux chinois, où dominent le CENTRE DE

Après la transparence, l'« unité »

de notre correspondant

conformisme et la délation.

Un journal de Pékin a lancé un concours qui récompensera les auteurs des « meilleurs » récits inspirés par - la rébellion contrerévolutionnaire » et sa répression. Les écrivains amateurs brodent sur les thèmes de la propagande officielle à la gloire des militaires, et sont priés d'e émouvoir l'âme » du lecteur - ou, en tout cas, du commissaire politique. Un autre organe de la presse officielle écrite, dans le Yunnan (sud), a

"Un roman-flèche,

CHRISTIAN CHARRIÈRE "LE FIGARO"

un roman-pêche.



déjà rétribué trente-deux contributions extérieures de « citoyensreporters » auteurs de dénonciations à l'encontre de cadres corrompus. L'un d'eux, Li Yue-

La laisse

gai, employé d'une compagnie d'assurance, « hésita tout d'abord à révéler les crimes de ses employeurs », puis acquit la conviction que « le gouvernement

authentique. La première repré-sente un acte d'allégeance morale à la vérité officielle, exprimée sur un mode émotionnel propre à tirer les larmes des gens simples.

FRANCIS DERON.

(Lire la suite page 4.)

Un rapport d'ATT sur la carte mondiale des télécommunications

# Le téléphone inégal

Un téléphone sur trois dans le monde est installé sur le continent nord-américain. Tokyo, Paris ou New-York comptent plus de lignes que l'Afrique tout entière. Si la Suède pulvérise les records avec près de 66 lignes pour 100 habitants, ce taux s'effondre à 1,6 en Afrique et à 1 au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Devant le téléphone aussi, les nations sont inégales.

American Telephone and Telegraph (ATT) ne mérite jamais antant son surnom de « Ma Bell » que lorsqu'elle publie son annuaire sur le téléphone dans le monde. Car ce document (1) de trois cents pages, dont la pre-mière édition remonte à 1912, est une mine de renseignements et une source de méditation sans fin. S'il donne une nouvelle illustration des déséquilibres internationaux devant les technologies de pointe, cet atlas du téléphone est riche aussi d'enseignements sur les zones d'influences - poli-tiques ou économiques - des grandes nations ou sur le degré (53), à la France (44,7) et à la

de dépendance des petites. On y décèle encore la trace des affinités linguistiques, celle de tel ou tel flux de travailleurs migrants, ou les grands déséquilibres régio-naux (phénomène des méga-

ATT dénombre plus de 423 millions de téléphones dans tous les pays du monde où elle a pu collecter des données (2), soit en moyenne 13 appareils pour 100 habitants.

En hausse de 5 % en un an et de 43 % en cinq ans, ce chiffre masque de grandes disparités, puisque deux téléphones sur trois sont installés dans deux grandes régions : l'Amérique du Nord et l'Europe (Est et Ouest confondus). Bien évidemment, les Etats-Unis arrivent en tête par le nombre de lignes (118 mil-lions) – devant le Japon (50 millions) - mais ils se font battre par les pays nordiques, qui rem-portent la palme du taux d'équipement par habitant.

Prix d'excellence à la Suède (65,6 lignes pour 100 habitants), au Danemark (55) ou à la Finlande (48) mais aussi à la Suisse

figure aux Etats-Unis (48 téléphones pour 100 habitants) ou au Japon (41).

Si la Chine populaire est tota-lement absente de ces statistiques, l'URSS y est réapparue après sept ans d'absence. Bien que ses performances s'amélio-rent (quatre millions de postes de plus), elle reste loin derrière le gros du peloton avec ses 27,6 millions d'appareils. Et un taux d'équipement de 9,7, inférieur à la moyenne mondiale, qui signifie en clair qu'un Soviétique sur 10 a le téléphone. Alors qu'un Américain sur deux est abonné...

FRANÇOISE VAYSSE. (Lire la suite page 18.)

(1) The World's Telephones peut Stre obtemi auprès d'ATT, 26 Parsip-pany Road, Whippany, NJ 07981-9990 en adressant un mandat postal ou un chèque bancaire international d'un montant de 34,95 dollars plus 3 dollars pour les frais d'envoi.

(2) Les chiffres collectés concernent plus de 3 milliards d'hommes. Ils sont incomplets car 41 % des adminis-trations de téléphone ou des opérateurs

A L'ÉTRANGER: Algérie, 4,50 DA; Marce, 5 dk.; Turinia, 600 m.; Allemagne, 2 DM; Autriche, 20 ech.; Belgique, 30 fr.; Cenade, 1,95 \$; Antilies/Réunion, 7,20 F; Côte-d'Ivoire, 425 F CFA; Denomerk, 11 kr.; Espègne, 160 pes.; G.-2., 60 p.; Grica, 150 dr.; Marche, 30 p.; Italie, 1 900 L; Livye, 0,400 DL; Lecembourg, 30 f.; Norvège, 12 kr.; Paye-Bee, 2,25 fl.; Portugal, 140 euc.; Sénégel, 335 F CFA; Suècle, 12,50 ca.; Suèsse, 1,60 fl.; USA (NY), 1,50 \$; USA (others), 2 S.





**GUERRE** ANS,

TERRIBLE

A la fin du mois de juin, Churchill craignait que la flotte française ne passât aux mains de l'ennemi. D'où l'opération « Catapuit » visant soit à en prendre le contrôle, soit à la neutraliser, A Mers-el-Kébir, près d'Oran, c'est le drame : la Royal Navy tire sur des bâtiments français. On dénombre 1 297 tués.

E 3 juillet 1940, à 17 h 54 BST (beure d'été britannique), l'amiral James Somerville faisait hisser sur le Hood. le croiseur de bataille le plus important de la Royal Navy, le pavillon ordonnant le tir. Hausse: 14 000 mètres; objectif: la rade de Mers-el-Kébir, où, 6 kilomètres à l'ouest d'Oran, était mouillée, sous le commandement de l'amiral Gensoul, une partie de la flotte française de l'Atlantique ; soit 4 cuirassés et un transporteur embossés l'arrière à la jetée qui courait parallèlement au rivage, cap vers la terre, et 6 contre-torpilleurs, au fond de la rade, l'avant vers la passe.

Les pièces de 380 qui équipaient les plus gros des navires britanniques faisaient presque immédiatement mouche : la troisième salve atteignait le Provence, qui s'échouait à la côte, et surtout frappait de plein fouet le Bretagne, qui cou-lait en quelques minutes. Touché à son tour, le Dunkerque devait se réfugier au fond de la rade, tandis qu'un des contre-torpilleurs faisait eau. Somerville fit cesser le seu : le carnage avait duré moins de vingt minutes.

Depuis cent vingt-cinq années, la flotte de Sa Majesté n'avait plus fait feu sur les navires de la Royale. Quelques mois avant ce funeste 3 juillet, le Hood et le Dunkerque avaient même été amatelotes >. naviguant donc côte à côte en mer du Nord. Aussi Churchill avait-il pris bien soin de télégraphier à l'amiral Somerville, le 2 juillet : « Vous êtes chargé de l'une des missions les plus désagréables et les plus difficiles qu'un amiral britannique ait jamais eues à remplir ; mais nous avons la plus entière confiance en vous et comptons que vous l'exécuterez rigoureusement. » Essayons de comprendre.

ERS-EL-KÉBIR, c'est avant tout un enfant de l'armistice et de la rupture entre Britanniques et Français. Churchill, qui regrettait cette séparation, avait exigé que la flotte française. la quatrième du monde par son tonnage, qui possédait des unités très modernes. montées par des équipages expérimentes, rejoigne les ports britanniques. Il savait en effet que la survie de la Grande-Bretagne dépendait de la capacité de la Royal Air Force à tenir tête à l'aviation allemande, ce qui impliquait que la Royal Navy garde la maîtrise des mers. C'est pourquoi l'ambassadeur britannique remettait, le 16 juin, à Reynaud deux télégrammes exigeant que la flotte française [fût] envoyée dans les ports britanniques en attendant les négociations [...] concernant l'armistice ». Le nouveau ministre des affaires étrangères, Paul Baudouin, affecta de ne leur attribuer qu'une valeur documentaire, et il est vrai qu'ils furent presque immédiatement retirés. Ce fut le malentendu originel.

A dire vrai, depuis la mi-juin, le cabinet britannique n'avait plus confiance en son ex-alliée. Il est vraisemblable que les · lords de la mer » n'ont pas connu le contenu exact de la consigne impérative d'autosabordage donnée par Darlan le 24 juin. Ils étaient, en revanche, profondément inquiets du contenu de l'article 8 de la convention d'armistice : la flotte française, qui n'était que désarmée, devrait l'être dans les . ports d'attache des navires en temps de paix », à savoir pour les deux tiers des bâtiments de guerre en zone occupée ; autant dire, pour les Anglais, à la disposition de la

Les Français, eux, étaient décidés à ne pas livrer la flotte, d'ailleurs invaincue. pour garder en main un maximum d'atouts quand s'ouvriraient des négociations de paix qu'ils estimaient proches. Et ceux qui venaient d'accéder aux affaires avaient fort mal reçu les semonces de Churchill contre le « gouvernement de Bordeaux », affirmant que · toutes les ressources de l'Empire colonial et de la flotte passeraient rapidement entre les mains de l'ennemi, qui les

utiliserait à ses propres fins ». Qu'on put mettre en doute sa parole irritait an plus haut point François Darlan, naguère amiral de la flotte et désormais ministre de la marine, exaspéré par le refus de l'amiranté britannique, à Portsmouth comme à Alexandrie, de laisser partir les bâtiments français en direction des ports d'Afrique du Nord. C'est ce que traduisait son ultime consigne chiffrée du 24 juin à ses amiraux : « Précautions secrètes d'autosabotage doivent être prises pour que ennemi ou étranger s'emparant d'un bâtiment par la force ne puisse pas s'en servir. » On a bien lu : · ennem! ou étranger ». Mers-el-Kébir n'était plus très loin.

Le Naval Staff en arrivait, le 24 juin, à la conclusion qu'il fallait, dans les plus brefs délais, prendre le contrôle de la flotte française, ou au moins neutraliser, si nécessaire par la force, ses unités les plus modernes. Les chess d'escadre consultés, tous ou presque, mirent caté-goriquement en garde les « lords de la mer » contre pareil projet. Peine perdue.

Le 27 juin était adopté le principe d'une opération tous azimuts, baptisée « Catapult ». Son succès dépendait de l'esset de surprise, et, comme on ne pouvait dégarnir les côtes britanniques pendant plus d'une semaine, il fallait agir rondement. Le 1er juillet, le cabinet de guerre, qui, si l'on en croit Churchill, n'hésita pas un seul instant », donnait l'ordre à la Royal Navy de se préparer à exécuter « Catapuit » deux jours plus

ES modalités prévues variaient, il est vrai, selon les situations locales. Dans les ports anglais, à Plymouth et à Portsmouth notamment, où étaient privés de sortie quelque 200 bâtiments légers français, leurs équipages furent assaillis en plein sommeil, et il n'y eut mort d'hommes que dans un sous-marin, le Surcouf. Mais bien peu nombreux furent les marins qui ensuite choisirent de rejoindre les Forces françaises libres.

En rade d'Alexandrie, où cohabitaient bâtiments français et navires anglais, le 3 juillet au matin, la passe était barrée. et on offrait à Godfroy, l'amiral français, trois solutions: 1. mettre sa flotte à la disposition du gouvernement britannique ; 2. la mettre hors d'état de prendre la mer; 3. la couler en haute mer. Surpris et mécontent, Godfroy cablait : « Ai répondu première solution inconciliable avec mon devoir militaire. Deuxième solution ne pouvait être admise au'avec votre approbation [...]. Que dans ces

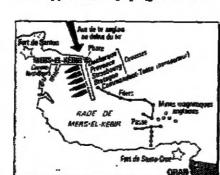

conditions nous nous coulerons. » La partie, à ses yeux, était trop inégale. Et, comme les deux amiraux entretenaient des rapports particulièrement amicaux, ils cherchèrent une issue honorable, rusant au besoin avec leurs amirantés respectives, qui poussaient l'une à en finir au plus vite, l'autre à e appareiller immédiatement d'Alexandrie [...] par la force si nécessaire ». Quand fut connu l'engagement de Mers-el-Kébir, l'atmosphère se tendit. Mais l'irréparable put être évité et un gentleman's agreement fut conclu : les navires français seraient désarmés, mais ne pourraient être nuilisés par les Britanniques, à moins que l'armistice ne fût rompu. Ces bâtiments se rangeront aux côtés des forces alliées en 1943.

A Mers-el-Kébir, il en alla tout autrement. Les « lords de la mer » n'avaient pas lésiné sur les moyens : la . force H », partie de Gibraltar le 2 juillet, comportait un croiseur de bataille, le porteavions le plus moderne de la home sleet, et deux cuirasses. Ils surprirent au mouillage une escadre française qui, depuis la veille, avait commencé à procéder au désarmement imposé par l'armistice. Le texte de l'amiral Somerville offrait quatre solutions . équitables . : appareiller avec la flotte anglaise; 2. gagner avec des équipages réduits un port britannique; 3. se rendre - dans



En plein combat à Mers-el-Kébir, l'escadre française sous le feu de navires britanniques.

3 juillet 1940

# XIX - Mers-el-Kébir, un drame passionnel

quelque port français des Antilles – à la Martinique, par exemple, – où ils pourront être démilitarisés à notre satisfaction, ou peut-être consiès aux Etats-Unis d'Amérique et rester en sécurité jusqu'à la fin de la guerre [...] »; 4. à défaut, se saborder. Les « lords de la avaient finalement exclu. dans cas précis, le désarmement sur place. Somerville avait toutefois recu pour instruction de s'y railier, comme pis-aller, au cas où les Français le proposeraient, à condition que l'opération fut menée en six heures et de manière telle que les navires fussent neutralisés pendant au moins un an.

Averti que s'était déployée au large une flotte anglaise en ordre de bataille, Gensoul refusait de recevoir dans un premier temps le captain Holland, chargé de fournir des explications complémentaires. Il fit répondre : « Primo [...] en aucun cas, les bâtiments français ne tomberont intacts aux mains des Allemands ou des Italiens. Secundo, étans donné le fond et la forme du véritable ultimatum qui a été présenté à l'amiral Gensoul, les bâtiments français se défendront par la force. » Le mot était láché : « ultimatum ». D'autant qu'il câblait à l'amirauté un rapport résumant de manière abusive les conditions britanniques: · Forces anglaises comportant trois cuirassés, un porte-avions, croiseurs et torpilleurs devant Oran. Ultimatum envoyé: Coulez vos bâtiments dans six heures ou nous vous y contraindrons par la force. Réponse : bâtiments français répondront à la force par la

'ORDRE du branie-bas de combat n'avait pas échappé aux vigies anglaises. Vers midi, cinq mines magnétiques étaient larguées au travers de la passe : les choses se gâtaient. Gensoul envoya un second câble : « Désarmement [...] à Mers-el-Kébir serait susceptible donner base à un arrangement, ceci sous toutes réserves [...] ». Puis il essaya de gagner du temps, reçut Holland, eut avec lui un échange orageux qui dura deux bonnes heures. Holland résuma ainsi la conversation : « L'amiral Gensoul dit que son équipage est en voie de réduction, et que, s'il était menacé par l'ennemi, il partirait pour la Martinique et les Etats-Unis; mais ce n'est pas exactement conforme à nos propositions. Je ne puis rien obtenir de mieux. »

Cette ultime transaction arrivait trop tard. L'amirauté française avait choisi de porter secours à l'escadre de l'Atlantique, décision entérinée par un conseil des ministres expéditif. Un message fut envoyé en clair : « Ordre à tous les bâtiments de guerre français se trouvant en Méditerranée occidentale de prendre la mer pour se concentrer au large d'Oran [...] - Somerville, lui, recevait ce câble laconique : • Réglez rapidement les choses, sinon vous aurez affaire à des renforts. » Il envoyait un ultime Jean-Pierre Azéma

message: « Si une des propositions britanniques n'est pas acceptée à 17 h 30 BST, il faut que je coule vos bâtiments. . Une heure après, on repêchait les blessés, on comptait les morts : le bilan aurait été moins lourd si le Bretogne n'avait coulé aussi brutalement. emprisonnant dans un gigantesque cercueil d'acier 37 officiers et 940 marins. Au total, en y incluant les victimes du deuxième raid mené le 6 juillet par l'aviation contre le Dunkerque, on dénombra 1297 tués (47 officiers, 196 sous-officiers, 1 054 matelots).

Analysons l'attitude de Marcel Gensul. Sur lui, comme sur tout un chacun. pesaient les contraintes de la convention d'armistice ; et les conditions posées par les Britanniques ne lui laissaient qu'une marge de manœuvre étroite : même le départ de la flotte française vers les Antilles était, dans une large mesure, contraire à l'esprit de l'article 8, qui imposait que les navires fussent « rappelés en France ». Il eût pu, cependant, comme le fit Godfroy à Alexandrie, négocier un désarmement sur place. Il ne s'y résolut qu'à la dernière extrémité, pour gagner du temps. Le comportement de celui qui passait plutôt pour anglophile et qui avait la réputation d'avoir une tête bien faite étonne. Mais on le savait très à cheval sur les usages qui devaient, selon lui, régir la vie sur la mer. Cité comme témoin dans le procès en Haute Cour intenté à Paul Baudouin, il redira, des années après, combien la démarche britannique lui avait été intolérable : « Au point de vue de l'honneur du pavillon français, et en tant qu'amiral, j'estimais que sous la menace des canons, fussent-ils anglais, je ne pouvais pas mollir et accepter les termes de cet ultimatum. » De là cette raideur exagérée dans le comportement, alors qu'il savait mieux que quiconque que, embossés comme ils l'étaient, le Strasbourg et le Dunkerque n'avaient pas leurs tourelles battantes. L'amiral Gensoul est bien l'un des hommes-clefs du

Dans leur désir passionné de sanvegarder coûte que coûte l'invulnérabilité des îles Britanniques, Churchill et les « lords de la mer » raisonnèrent sans états d'âme, sans accorder la moindre créance à la parole de Darlan on de quiconque. Churchill, dans ses Mémoires, parlera pourtant de « tragédie grecque », préci-sant : « Ce fut une décision odieuse, la plus inhumaine de toutes celles que j'ai eues à partager. »

On peut lui reprocher d'avoir célébré Mers-el-Kébir devant les députés des Communes comme une grande victoire. D'aucuns ont prétendu par la suite que les canons du Hood avaient seulem

servi à redorer, à usage interne, le blason terni du Premier britannique. A tort. Car il entendait transmettre aux puissances neutres, et d'abord aux États-Unis, ce message : la Grande-Bretagne était résolue à faire face. Ce qu'il traduit dans ses Mémoires par une comperaison singulière : « Je pensais aux paroles de Danson: "Jesez-leur une tête de roi". Le réalisme musclé avait payé : mis à part le Strasbourg, que son « pacha » avait pu faire sortir de la nasse, les grosses unités françaises ou bien n'étaient pas parées, ou bien avaient été touchées (le Richelieu était atteint par une torpille en rade de Dakar). Reste que le Français moyen avait de bonnes raisons de dénoncer l'opération « Catapult », qui visait certes à mettre hors de combat le gros de la flotte française. mais en faisant main basse sur un grand

nombre de bâtiments.

A Londres, de Gaulle fit front. Sur les ondes de la BBC, le 8 juillet, il déplorait « l'épisode particulièrement cruel [...]. l'affreuse canonnade d'Oran [...] », mais il conclusit : « Il n'y a pas le moindre doute que, par principe et par nécessité. l'ennemi les aurait un jour employés. soit contre l'Angleterre, soit contre notre propre Empire. Eh bien, je dis sans bages qu'il vaut mieux qu'ils aient été détruits dans une canonnade fratricide [...]. » Mais les ralliements de mili-taires à la France libre furent taris pour de longs mois. En France même, les milieux politiques et la presse réagirent avec une extrême vivacité. Un Pierre Limagne, rédacteur à la Croix, anglophile et antinazi patenté, notait dans ses Ephémérides - : « Le Dunkerque est de nouveau attaqué par l'aviation bri-tannique. Les Anglais ne sont vraiment pas de sentiment | Le nom de Dunkerque devrait leur rappeler quelque chose. » Et le chroniqueur du Temps, journal anglomane s'il en fut, écrivait le 6 juillet que c'était l'occasion, pour la diplomatie française, de « renaltre et recouvrer une indépendance totale ».

Cette affaire mal engagée, qui tourna mal, eut des conséquences somme toute mineures : le divorce entre Français et Britanniques était déjà consommé, et les rapports avec le Reich n'en furent guère modifiés. Il en va tout autrement dans la mémoire collective des Français. Le nom de Mers-el-Kébir demeure synonyme de perfidie, pour ne pas dire de traîtrise. On comprend que, en ce mois de juil-let 1940, Pierre Laval ait pu faire abondamment usage de Mers-el-Kébir pour mener à bien les grandes mancenvres qui allaient déboucher sur la journée du

### REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

10 juillet.

Anthony Heckstall-Smith, le Flotte Gvoitée, Paris, Presses de la Cité, 1964.

Demain: Le hara-kiri parlementaire

- - - - - - - -

14 Way

" struct lines

- - 14 mail

to the y

the water than

. The true of a state of

The same stages

The State of

The second second

Andrew Andrews

the set that

\*\* -\*\*\*\*\*

老人口

# Etranger

## La composition du gouvernement de M. Toshiki Kaifu souligne les limites du renouvellement

de notre correspondant

Le nouveau cabinet formé par M. Toshiki Kaifu a été inaugu m. Iosnici Kaifu a été inanguré, jeudi 10 acêt, par l'empereur Aki-hito au cours de la traditionnelle cérémonie au palais impérial. Aux termes de la Constitution, c'est en effet l'empereur qui nomme - de manière tout à fait formelle - le chef de gouvernement désigné par le

Les membres du cabinet sont en moyenne plus jounes que précédem-ment. Il s'agit moins de routiers de la politique, que l'on retrouvait par le passé de ministère en ministère, que de personnalités peu commes du public, mais bénéficient en général d'une réputation de compé assument pour la première fois des fonctions ministérielles. Le gouvernement de M. Kaifu comprend en outre, ce qui est rare, deux femmes.

Le porteseuille des affaires étrangères est revenu à M. Taro Nakayama, an médecin reconverti dans la politique, comu pour son dynamisme. Ancien directeur de l'agence de coordination générale, il lança une campagne pour le retour des « territoires du Nord » (c'est-àdire les quatre îles occupées par les Soviétiques depuis 1945). Non conformiste (il fut parmi les preprendre comme secrétaire un Américain) et éclectique dans ses inté-rêts (de la préparation de la loi autorisant les transplantations d'organes à la promotion de l'industrie spatiale), M. Nakayama n'a cependant pratiquement pas d'expérience en matière diplomatique.

3 juillet 194

tern di franci passe.

alter the residence of passing

A - A COMPANY A COMPANY

grant the little are see Gast.

Auto see whether the 出版本

street, the contract will

Course of the sale and date

the management of the pro-

was to be a received any last at the

THE REPORT OF BEEN

Care on the party is the fire

1996年1997年 大大学 1996年

was any terminal at the

New or Branch Company and

The state of the s

general eine beite beite fem.

一年の1、10年の1年の開発書

The state of the state of

Same and the same of the same

STATE OF STATE OF

program participation of the

with a page of the state of the state of

The second second second second

ALL CALLS

A TENTRAL TO THE SECOND

g Alder Market

12 - 12 - 14 Bill 17 - 14

ETTE LEADER

and the second of

1000

And a series of the field of

医动物 医性性 节期的

turns of product and

Marine .

AND AND PERSONS ASSESSED.

The same of distances

thinks the ...

The second

The second

The second second

A SECTION AND ASSESSMENT

THE RESERVE TO SHAPE OF

Same mains + cast

Tan 13

-

Approximate the same

Opposit se and

The state of the state of

Marine and Art of the last of

THE REAL PROPERTY.

-

THE RESERVE AND ASSESSED TO 100

-

-

to the State T

professional interests of

C'est à une personnalité à la mode dans les médias, mais contestée au sein de son parti, M. Ryutaro Hashimoto, qu'est revenu, comme on s'y attendait, le poste de ministre des finances. Secrétaire général sortant da PLD (Parti libéral-démocrate), M. Hashimoto; membre du clan Takesinta, passait pour un succes-seur éventuel du premier ministre démissionnaire, M. Sosuke Uno, mais, pour des raisons d'équilibre interne et d'ambitions des chefs de cian, il avait été écarté de la compétition. M. Hashimoto aura notamment la tâche ardue de préparer une réforme de l'impopulaire taxe à la valeur ajoutée, qui fut un facteur de la défaite du PLD aux élections sénatoriales du 23 juillet et dont l'opposition demande l'abolition. L'autre grand portefeuille économi-que, celui de l'industrie et du comnerce international, a été attribué à M. Hikaru Matsunaga, chef-conseil pour les affaires politiques de PLD, ancien ministre de l'éducation, comme comme un bon technocrate.

Dans son effort de renouvellement de l'image du camp conservateur, et afin notamment de tenter de reconquérir une partie de l'électorat féminin, M. Kaifu a pris dans son cabinet deux femmes. C'est la troi-sième fois dans l'histoire du Japon que des femmes entrent au gouver-nement. Il s'agit de Mª Samiko Takahara, à qui revient la direction de l'agence de planification écono-

mique. Agée de cinquante-six ans, M= Takahara est une ancienne journaliste du quotidien Mainichi, spécialisée dans les questions économiques. Commentatrice indépendante collaborant à différents magazines, elle est l'auteur de plusieurs livres, dont I'un a pour titre Défi aux théo-

La seconde détentrice d'un portefeuille est M. Mayumi Moriyama, qui dirigea la délégation japonaise à la conférence des Nations unies sur les femmes en 1985, à Nairobi. Il lui a été confié le portesenille de l'envineut. Il n'est sans doute pas

C'est à un membre du clan Naka-sone, M. Shunjiro Karasawa, qu'est revenu le poste de président du homme du clan Abe a pris la tête du conseil pour les affaires politiques, M. Hiroshi Mitsuzuka, ministre des affaires étrangères dans le cabinet

Bien que des considérations de qualification et d'image soient entrées en ligne de compte dans la composition du nouveau cabinet, les choix n'en reflètent pas moins aussi les pressions auxquelles a été soumis

nouveau gouvernement de M. Toshiki Kaifu :

Premier ministre : M. Toshiki

Ministre de la justice : M. Masao Got. Affaires étrangères : M. Taro

Finances : M. Ryutaro Hashi-Education : M. Kazıya Ishiba-

Santé et bien-être : M. Saburo Agriculture, forêts et pêche :

M. Nichihiko Kano.

Commerce international et industrie (MITI) : M. Hikaru Mat-

Transports: M. Takami Eto. Postes et télécommunications : M. Senpachi Oishi. Travail: M. Joji Fukushima.

Construction: : M. Shozo

fortuit que ce ministère « stratégique » en vue des prochaines élections générales, étant donné le rôle important joué par les femmes dans les mouvements écologiques au Japon, soit précisément revenn à une femme dont la vie symbolise une évolution de la condition féminine : âgée de soixante et un ans, diplômée de la prestigieuse université de Tokyo, fonctionnaire du ministère du travail, Mas Moriyama est en outre membre de la Chambre haute, où elle a été élue deux fois.

#### La préparation des élections

La préparation d'élections générales, qui pourraient bien somer le glas de l'hégémonie du camp conservateur sur la vie politique, est la préoccupation majeure de M. Kaifu. Anssi a-t-il nommé aux postes-clés an sein du PLD pour préparer cette échéance des hommes considérés comme des battants. M. Ichiro Ozawa, quarante-sept ans, qui dirigea la commission de préparation des élections de 1983, qui furent un succès pour le PLD, devient secré-taire général du parti. M. Ozawa est un protégé à la fois de M. Kanemaru et de M. Takeshita, les deux grands manipulateurs des coulisses du camp conservateur.

Le nouveau cabinet

Secrétaire général du gouvernement : M. Tokuo Yamashita. Directeur général de l'agence

M. Kiyoshi Mizuno. Directeur général de l'agence de développement de Hokkaido et Okinawa : M. Fumio Abe.

de gestion et de coordination :

Directeur général de l'agence de défense : M. Juro Matsumoto. Directeur général de l'agence de planification économique :

M= Sumiko Takahara. Directeur général de l'agence s sciences et de la techonologie: M. Eizaburo Sait.

Directeur général de l'agence l'environnement : M- Mayumi Moriyama.

Directeur de l'agence foncière : M. Hajime Ishii. Directeur du burezu des

affaires législatives : M. Atsuo

sant pas de force indépendante au sein de son parti, doit composer avec les barons qui l'ont placé au pouvoir, et finalement se sonmettre à leurs diktats. Le gouvernement Kaifu porte notamment la griffe de M. Takeshita.

Introduisant des nouveautés du

point de vue des personnes, le cabi-net Kaifu n'en tient pas moins

compte, dans sa composition, des équilibres entre les clans du PLD, Le temps inhabituel qu'il a fallu au nouveau premier ministre pour for-ROUVETHEIL tif des âpres négociations et des arbitrages auxquels a donné lieu sa composition. S'il a pu obtenir, contre la volonté de M. Takeshita, qu'aucun membre du cabinet Uno ne conserve son poste et s'il a réussi à imposer M. Takahara, sonstrayant un poste an « contingent » de portefeuilles que s'était attribué l'ex-premier ministre, M. Kaifu a dil, en revanche, renoncer au souhait d'en confier un à son rival dans l'élection au poste de président du PLD, M. Hayashi, arrivé en seconde position avec 120 voix. M. Hayashi appartient, en effet, au clan minoritaire de M. Nikaido, adversaire de M. Takeshita depuis que celui-ci a lancé en 1987 une « OPA » sur le cian Tanaka et que l'ex-premier ministre s'y est fermement opposé.

De même, M. Kaifu n'a pas réussi à nommer davantage de nonpoliticiens dans son gouvernement. La désignation de M. Nakayama aux affaires étrangères, particulièrement laborieuse, témoigne des pressions qui se sont exercées sur le nouveau premier ministre, et auxquelles il a dfi, en définitive, se soumettre. M. Kaifu avait songé pour ce poste à deux anciens diplomates, qui se sons

#### Manceuvres en coulisses

Les observateurs notent surtou que la composition du cabinet Kaifu laisse entrevoir de sérieuses dissen-sions internes : les souhaits du clan l'ancien ministre des finances, M. Miyazawa, le deuxième plus important par le nombre, ont été pratiquement ignorés. M. Miyazawa n'a obtenu pour son clan qu'un por-tefeuille (celui de la justice) et deux directions d'agences nationales, alors que les clans Takeshita, Abe Nakasone et Komoto se répartis saient les principaux postes. M. Miyazawa s'étaut opposé au choix de M. Kaifu par les autres barons du parti (MM. Takeshita, Abe) et le clan Nakasone.

L'opposition a beau jeu de critiquer les manœuvres en coulisses qui ont conduit à la désignation de M. Kaifu et à la formation de son cabinet. M<sup>ma</sup> Doi, «élue premier ministre» par le Sénat, où l'opposition détient désormais la majorité, a notamment déclaré que le choix de la Chambre basse, où le PLD est majoritaire et qui a désigné M. Kaifu, est celui d'une assemblée qui n'est plus investie du mandat populaire, puisqu'elle fut élue en 1986 sur les fausses promesses des libéraux-démocrates de ne pas introduire une réforme fiscale. Un argument qui ne manque pas de poids. Mais si le Parti socialiste de M= Doi peut mobiliser l'électorat contre la TVA et l'arrogance d'un pouvoir discrédité par les scandales, il hui reste à formuler une politique cohérente et réaliste.

Le refus du Parti socialdémocrate de voter en faveur de M= Doi an Sénat, un soutien qui tenait plus du baroud d'honneur que du choix politique étant donnée son absence de conséquence, témoigne de la division profonde d'une opposition, unie certes pour attaquer le parti conservateur, mais divisée sur les choix politiques.

Il reste à un premier ministre qui part avec un sérieux handicap en termes de crédit (« M. Kaifu n'est qu'un premier ministre-porte-parole », déclarait récemment un éminent commentateur politique, M. Masaya Ito), et dont le cabinet est déjà qualifié de « gouvernement pour affiche électorale », à démontrer qu'il n'est pas seulement happo bijin (littéralement, une beauté à huit facettes, c'est-à-dire une personne qui cherche à plaire à tout le monde), comme l'a surnommé la presse. Une tâche difficile.

PHILIPPE PONS.

#### La négociation sur le Cambodge

### M. Hun Sen réitère ses réserves à l'égard du rôle de l'ONU

cambodgienne tant que le siège du Cambodge au sein de l'organisation internationale ne sera pas déclaré vacant, a dit M. Hun Sen, le mercredi 9 août à Phnom-Penh, à l'issue d'un entretien avec les membres de la mission de reconnaissance des Nations unies dirigée par le général norvégien Martin Vadset.

Le siège du Cambodge à l'ONU est occupé depuis dix ans par un représentant du gouvernement de coalition du Kampuchea démocrati-que (CGDK) présidé par le prince Sihanouk. Ce dernier aurait proposé que le régime de Phnom-Penh siège

L'ONU ne pourra jouer aucun avec le CGDK aux Nations unies, a rôle dans le règlement de la question révélé le premier ministre de révélé le premier ministre de Phnom-Penh, lequel a cependant affirmé • ne pas vouloir s'asseoir sur le siège ensanglanté du Kampuchea démocratique de Pol Pot -. M. Hun Sen a toutefois offert son - soutien total - à la mission de reconnaissance de l'ONU.

> Le premier ministre de Phnom Penh a également déclaré que la conférence de Paris était « au milieu de la route » qui mêne à une « solution globale du problème cambodgien » mais que « les Khmers rouges restaient le principal obstacle à une solution ». –
>
> (AFP.)

#### en Bref

AFGHANISTAN : les rivalités au sein de la résistance. - Le commandant Abdul Hag, chef du parti Hazb-i Islami (Khalis), a déclaré, mercredi 9 août, dans un entretien accordé au service de presse des moudiahidins, que ses troupes souffraient de l'irrégularité du ravitaillement et du manque d'unité et de ∢ Nos amis proches, comme le Pakistan et les Etats-Unis, ne nous soutiennent pas comme les Russes soutiennent le régime de Kaboul », a-t-il

Les rivalités au sein de la résistance ont parfois tourné à l'affrontement direct. Le mois demier, le Jamiat-i Islami a accusé un autre groupe, le Hezb-i Islami (Hekmatvar). d'avoir tué trente de ses combattants dans le nord de l'Afghanistan. Mercredi, le Mahaz-i Milli a annoncé que son chef dans la région de Kandahar, Haji Abdul Latif, evait été empoisonné. Dans les milieux de la résistance à Islamabad, on imputait le meurtre à une faction rivale de moudishidins. - (Reuter.)

 INDE : 17 morts dans un attentat contre un autobus. - Au moins 17 personnes ont été tuées et 30 autres blessées, mercredi 9 août, dans l'explosion d'une bombe de forte puissance à bord d'un autobus dans l'Etat de Hariana, a rapporté l'agence indienne PTI. La police soupçonne des séparatistes sikhs d'être à l'origine de l'attentat.

En outre, le gouvernement du Jammu-Cachemire, dans le nord de l'Inde, a décrété mercredi un couvrefeu illimité à Jammu, capitale d'hiver de cet Etat, à la suite d'un attentat attribué à des extrémistes sikhs qui a fait, mardi, 6 morts et 11 blessés. Trois hommes ont ouvert le feu contre la foule devant un cinéma et dans les rues d'un quartier riche de Jammu, à majorité hindoue. Les hinont menacé d'avoir recours à des représailles et le parti pro-hindou Bharatiya Janata (Parti populaire indien) a lancé un mot d'ordre de grève générale pour mercredi à Jammu. — (AFP, Reuter.).

 MALAISIE : la lutte contre la drogue. - La Cour suprême de Malaisie a commué, mercredi 9 soût, en peine de prison à perpétuité la condamnation à mort prononcée pour trafic de drogue contre une ressortissante néo-zélandaise. Le juge de la Haute Cour n'avait pas tenu compte, lors de son procès en 1987. du fait que Lorrain Cohen, âgée de quarante-six ans, amêtés en possession de 175 grammes d'héroine, se drogueit, a précisé le président de la Cour suprême pour expliquer cette

#### A TRAVERS LE MONDE

#### Nouveaux incidents avec les forces armées américaines

De nouveaux incidents sont survenus mercredi 9 soût entre le Panama et les forces armées amérizone du canal. Washington s'efforce depuis dix-huit mois d'obtenir le départ de l'homme fort du pays, le général Noriega, accusé de trafic de drogue ainsi que de fraude électorale à l'élection présidentielle du 7 mal dernier, annulée depuis lors. Selon un porte-parole américain, c'est l'interpellation sans motif de deux policiers ilitaires (MP) par les troupes panaméennes qui a déclenché les hosti-

Salon les forces de défense locale c'est parce qu'ils patrouillaient en dehors d'un secteur « autorisé » que l'arrestation a été opérée, Les Américains auraient alors enclenché un processus de représailles, amétant deux soldets paraméens et cemant la base de Fuerte Amador (contrôlée en temps normal conjointement par le quartier géneral abritant l'un des bureaux du général Noriega. En réplipris position près du quartier général et des miliciens panaméens ont manifesté au cri de « Yankees, ren-trez chez vous l » Les deux parties ont, finalement, négocié la libération

Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU, dont Panama avait demandé mardi 8 août la réunion d'urgence en raison de la multiplication de tels incidents, se réunira ven-dredi 11 août. — (AFP, Reuter.)

#### Soudan

#### Huit militants syndicaux arrêtés par la junte

Huit militants syndicaux ont été arrêtés au début de la semaine à Khartoum par la junte soudanaise pour avoir défié les mesures anti syndicales prises par les nouveaux maîtres du pays.

Parmi les syndicalistes détenus en vertu des lois d'exception datant du régime de l'ancien président Nemeiry

cats des fonctionnaires, ceux des salariés de la presse et des professeurs de l'université de Khartourn. Ils avaient remis, il y a une semaine, à l'un des quinze militaires qui font par-tie du Conseil de la révolution un mémorandum préconisant l'assouplissement des mesures anti syndicoup d'Etat du 30 juin. Ce document constitue la première action connue d'opposition au gouvernement mili-

taire du général Bechir. On apprend aussi que plusieurs dizaines de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et d'autres services gouvernementaux ont été licenciés la semaine demière. Parmi les cépurés » figurent une quarantaine de diplomates, dont soixantaine de médecins, dont certains enseignants à la faculté de médecine, ont été licenciés par le d'une campagne visant à éliminer des services publics les opposants potentiels au nouveau régime mili-

● ERRATUM. - Une erreur de transmission a rendu incompréhensi ble le dernier alinéa de l'article consecré aux Kurdes de Turquie dans le Monde du 3 août. Notre correspondant Michel Farrère entendait montrer que la population kurde de Turquie est certes attachée à sa langue et à son identité, mais que le refus du séparatisme y est aussi largement majoritaire aujourd'hui, situation évolue à l'avenir vers un renforcement du nationalisme kurde surtout si se poursuivent la répression et le sous-développement.

## Le Monde **PUBLICITÉ** LITTÉRAIRE

Renseignements: 45-55-91-82, poste 4356

## **Afrique**

#### SOMALIE

### Les rebelles auraient pris la ville de Boroma

NAIROBI De notre correspondante

La ville de Boroma, qui figurait parmi les rares localités du nord de la Somalie encore sons contrôle de Parmée régulière, serait tombée, dimanche é août, aux mains des maquisards du Mouvement national somalien (MNS). De source proche du MNS, on affirme que les combats « très violents » auraient duré cinq jours et « coûté la vie à deux cent trente soldats », les rebelles n'enregistrant qu'une « dizaine de

tués » dans leurs rangs. Située à deux pas de la frontière avec l'Ethiopie, Boroma avait été choisie par les responsables du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) pour y installer, il y a moins d'un an, une antenne permanente. La région de Boroma était jugée à l'époque « plus sure » que celle de Hargeisa — la capitale du Nord — ravagée par la guerre civile : en février dernier, le « bureau » du HCR avait donc été transféré de Hargeisa à Boroma.

souvent accusé de « collaborer » avec le gouvernement du président Syaad Barre, la région de Boroma abritait plusieurs dizaines de milliers de réfugiés éthiopiens en attente de rapatricament. Les responsables du HCR en poste à Nairobi ont admis, mercredi, être « sans nouvelles » de leur représentant à soudanaise, qui communique d'ordi-naire par liaison radio avec Addis-Abeba on Mogadiscio. Ancun commentaire officiel n'a été publié à ce jour par les dirigeants du HCR à

L'éventuelle confirmation de la prise de Boroma constituerait un cuisant échec pour les autorités somaliennes. Cela signifierait que, sur les quatre villes importames du nord du pays, une seule, le port de Berbera, resterait désormais sous le contrôle de l'armée. La ville de Hargeisa serait elle-même divisée en deux zones : toute la partie ouest deux zones : toute la partie ouest - mouvement d'opposition disposerait où est situé l'aéroport - serait de « trois bases - dans le sud de la

Fief traditionnel des Gadaboursis, un clan que les Issaks du MNS ont souvent accusé de «collaborer» du MNS. Quant à la localité de Burao, théâtre de violents affronte-ments en 1988, elle aurait été « complètement désertée », et il n'en resterait plus aujourd'hui « que des cendres et des ruines », indique-t-on de source diplomatique. Dans le sud du pays jusque-là

épargné par la guerre civile, des embryons d'opposition comme raient à apparaître, regroupés au sein du tout nouveau mouvement baptisé Congrès de la Somalie unifiée (CSU) dont la majorité des militants et sympathisants serait à plus de 80 % composée de membres du clan des Hawiyés. Le CSU aurait tenu sa première réunion à Rome en janvier et aurait mis sur pied un comité de coordination avec le MNS. Jusqu'alors seules les populations du Nord, essentiellement des Issaks, s'étaient ouvertement soulcvées contre le gouvernement central. Selon des sources proches du CSU contactées à Nairobi, ce nouveau

Somalie, à Galkaio, Belet-Weyn et Dusa-Match. «L'objectif du CSU est de rétablir la démocratie, affirment ces mêmes sources, mais cela ne pourra se faire au après le départ de Syaad Barre . Le CSU aurait d'ores et déjà ouvert des - bureaux dans plusieurs pays européens ainsi qu'à Washington.

#### CATHERINE SIMON.

 Poursuites des pourpariers sur l'Angole. - Les pourpariers pour la paix en Angola ont repris dans la soirée du mardi 8 août à une quarantaine de kilomètres de Kinshasa, dans un lieu interdit aux curieux, affirment les autorités zalroises. Par ailleurs, sous le titre « Que c'est triste, l'Afrique », l'agence officielle zairoise de presse (AZAP), évoquant les polémiques sur le rôle du président Mobutu dans ces négociations, condamne la « sournoise et mesquine jalousie qui mine la communauté des chefs d'Etat africains, francophones particulière-

Deux universitaires dissidents en vne, dont M. Yan Jiaqi, réfugié en Occident depuis l'écrasement du soulèvement du printemps, ont été exclus du Parti communiste chinois et relevés de toute fonction académique pour avoir - obstinément pratiqué le ilbéralisme bourgeois pendant longtemps . et, au cours des derniers événements, avoir . organisé » les troubles . contrerévolutionnaires », ont annoncé les autorités, mercredi 9 août. L'annonce précise que M. Yan, un collaborateur de l'ancien secrétaire général du PCC M. Zhao Ziyang, devenu l'un des animateurs de l'opposition en exil en cours de constitution, - continue de comploter l'établissement d'une organisation contre-révolutionnaire » en vue de renverser le régime de Pékin. Son emploi officiel était chercheur en sciences politiques à l'Académie des sciences sociales.

Le second intellectuel exclu du parti, M. Bao Zunxin, passe pour avoir été emprisonné. Il était cher-

Une main-d'œuvre

à bon marché...

Les événements de la place

Tiananmen ayant quelque peu

tempéré l'enthousiasme des

industriels occidentaux à l'égard

de la Chine. les autorités de

Páxin ont décidé de leur propo-

ser des conditions d'installation

défiant toute concurrence.

allant jusqu'à offrir leurs

détenus comme main-d'œuvre

au salaire très compétitif de

Le constructeur automobile

Volvo vient de rejeter une telle

offra, a annoncé, mercredi

9 sout, à Goteborg, M. Hans

Rehnstroem, porte-parole du

groupe suédois, en précisant

que d'autres sociétés occiden-

La société Chinter, entreprise

d'import-export basée à

l'État chinois, a invité Volvo à

s'établir en Chine, mettant à sa

disposition e un nombre illimité

de prisonniers comme main-

d'œuvre à bas prix ». Interrogé

par l'AFP, le PDG de Chinter à

Bruxelles, M. Charles Chi, a

confirmé ces propositions, sou-

lignant que la « sécurité serait

assurée », grâce à la présence

de gardiens à l'intérieur des

emprisonnés à la suite des évé-

nements de juin ne seraient pas

concernés par ces mesures. « Ils

sont nouveaux, il faut donner la

pour les entreprises occiden-

tales constituerait une sorte de

promotion pour les détenus, car les salaires y seraient supérieurs

à ceux des prisonniers emolovés

fait valoir le président de Chin

O Arrestation d'un diriceant

confirmé, jeudi 10 août, l'arrestation

intervenue le mois demier, de Zheng

Xuguang, l'un des dirigeants étu-

diants les plus recherchés depuis juin

dernier. Zheng Xuguang, âgé de

vingt ans, étudiant à l'université de

Pékin, est le septième leader arrêté

sur la liste des vingt et un établie par les autorités. - (AP.)

--- Publicité -

**BRUNO ETIENNE:** 

**« L'ISLAM N'EST PLUS** 

UN PROBLÈME » Auteur du livre - L'Islam en France

(Edition Hachette), qui va surement

susciter des controverses. Bruno

Etienne explique pourquoi la connais-sance de l'islam a régressé depuis 30

ans et analyse la place des musulmans dans l'Europe de demain.

Dans le numéro de Juillet-Août

d'Arabies

en kiosques et en librairies 78, rue Jouffroy - 75017 Paris Tél.: 46.22.34.14

DEMAINING TRESUPPLEMENTS

Le Monde

sans visa

par les entreprises chinois

Selon M. Chi, les prisonniers

tales avaient été sollicitées.

Bruxelles, mais contrôlés

100 dollars par mois...

cheur en histoire au sein de la même

La semaine dernière, les autorités avaient annoncé l'éviction de l'astrophysicien M. Fang Lizhi, objet d'un mandat d'arrêt de même que son épouse avec laquelle il s'est réfugié à l'ambassade des Etats-unis, des ins-tances dirigeantes de l'Académie des sciences dans sa discipline. M. Fang avait été exclu du parti en 1987. Un autre scientifique dissi-dent également proche de M. Zhao. le professeur Wen Yuankai, a été lui aussi exclu du parti.

Le maire de Pékin, M. Chen Xitong, avait nommé dans son rapport officiel sur la - rébellion contre-révolutionnaire » d'avril-mai une vingtaine d'intellectuels et personnalités en vue comme étant particulièrement responsable de l'étendue de l'agitation. Presque tous ont été arrêtés, les autres ayant gagné la clandestinité ou ayant fui à l'étranger. Mais, après la publicité accor-dée aux premières interpellations ayant suivi l'intervention de l'armée, les autorités diffusent maintenant au compte-gouttes les informations concernant les personnes incarcé-

Certaines récentes interpellations tendent à montrer que la ligne dure du régime souhaiterait organiser un véritable procès en justice de M. Zhao sous l'accusation de conspiration et collusion avec des forces étrangères hostiles. C'est le cas de celle, annoncée ces derniers jours à Washington, de quatorze collaborateurs chinois d'un organisme de coo-pération culturelle, le Fonds pour la réforme et l'ouverture de la Chine, établi à Pékin avec la bénédiction de M. Zhao par un financier d'origine hongroise, M. George Soros (le Monde du 10 soût). Le Fonds, a annoncé ce dernier, coopérait en particulier avec une institution gouvernementale mise sur pied par M. Zhao, l'Institut pour la réforme structurelle économique, un temps dirigé par M. Yan Jiaqi. Pékin, selon les dissidents en exil, pourrait être à la recherche de liens éventuels avec les services de renseignements amé-

ricains dans cette opération. Officiellement, l'enquête sur le cas de M. Zhao n'est pas close : il est toujours membre du parti et, selon certaines sources, serait assigné à résidence avec certains membres de sa famille à Zhongnanhai, le com-plexe abritant le siège du Parti comM. Jiang Zemin, ni aucum autre haut dirigeant chinois n'ont explici-tement indiqué que l'on s'oriente vers une action en justice qui ne ferait certainement pas l'unanimité au sein de l'appareil. Cependant, le premier ministre M. Li Peng a récemment réaffirmé que la lutte contre les contre-révolutionnaires n'était pas achevée. Le ton extrêmement dur de certains commentaires de la presso officielle, ces derniers jours, entendre que la ligne que M. Li Peng représente rencontre encore d'âpres résistances, ne serait-ce que passives, pour imposer ses vues à l'appareil entier.

doil in lites

Le soul véritable procès politique de hauts dirigeants à s'être tenu sous la République populaire était, en 1980-1981, celui de Mme Jiang Qing, la veuve de Mao, de ses acolytes de la « bande des quatre », et de vieux militaires associés à Lin Biao avant la chute de celui-ci en 1971. Ce ne fut pas précisément un succès sur le plan de la propagande que comptait en retirer le régime de M. Deng Xiaoping.

FRANCIS DERON.

## La presse mise au pas

(Suite de la première page.) La seconde forme de contribution relève de ces - petites choses qu'il faut faire pour le peuple », ainsi que le recommandait M. Deng Xiaoping, afin de redorer l'image du régime. Faute de rouages appropriés au sein de l'appareil, cela est fait sur le mode habituel de la délation qu'on a vu appliquer également à la recherche des fauteurs de troubles.

Ironie amère que celle du sort des journalistes chinois ces temps-ci. Ils ont été conspués pendant plusieurs semaines par les étudiants pour la servilité de leurs organes envers le régime. Aujourd'hui, ils se retrouvent au premier plan de la campa-gne de répression pour avoir un temps basculé – une minorité agissante d'entre eux, à tout le moins du côté de la population. Au cours d'une conférence nationale des chefs de départements chargés de la pagande pour le compte du régime, fin juillet, le premier ministre M. Li Peng s'est livré à une attaque en rèsle contre le comportement de la presse au cours de la crise du printemps : « Il faut tout particulièrement conserver à l'esprit la leçon que nous avons tirée des errements des médias durant la lutte », a-t-il déclaré.

Un des dirigeants les plus en vue dans la vieille garde remise en selle par suite du soulèvement, le viceprésident de la République. M. Wang Zhen, passe pour avoir proposé d'envoyer en camp de réé-ducation au Qinghai (le « goulag » chinois, au nord du Tibet) tous ceux qui, dans ce secteur-clé de l'appa-reil, ont eu des faiblesses « libérales bourgeoises ». A ses yeux, la presse et tout le milieu littéraire et artistique seraient des « zones sinistrées » par le « libéralisme bourgeois ».

#### Un amalgame

Le nouvel homme chargé de la propagande (c'est sous ce chapitre que la presse est classée dans la structure communiste) au sein du bureau politique, M. Li Ruihuan, n'a pas cherché à dissimuler ses intentions derrière un libéralisme relatif qu'on lui avait jadis prêté : d'abord, a-t-il annoncé à la même consérence, « il faut organiser des gens pour qu'ils écrivent un grand e d'articles, de livres et de matériaux d'enseignement de manière à illustrer la nécessité de propager les quatre principes sondamentaux [le credo socialiste du régime] et s'opposer au libéralisme bourgeois ». Cette politique repose sur un amalgame qui a déjà fait de l'usage : « Notre pays est, à l'heure actuelle, inondé de livres et de revues réactionnaires qui propagent le libéralisme bourgeois et de livres, bandes magnétiques audio et vidéo de mauvais goût qui colportent des ae mauvais gout qui corportent des scènes pornographiques et obscènes, de la violence, des meurtres, des idées féodales et superstitieuses. (...) Quand on met la main sur cet « opium spirituel », il faut le confis-quer, le détruire, et les responsables doivent faire l'objet d'enquètes, d'amendes sévères, de sanctions administratives, voire être trainés en justice.

Parmi les livres interdits à la vente figurent à la fois les écrits de dissidents et autres ouvrages tou-chant à la personne du secrétaire général déchu, M. Zhao Ziyang, et ceux qui « exposent le corps humain - sous prétexte artistique ou par volonté « pornographique »...

Quant au journalisme proprement dit, M. Li Ruihuan a défini ainsi son

éthique socialiste, en se référant aux statuts du Parti communiste : « Les publications du parti doivent inconditionnellement propager les lignes, les principes, les politiques et les points de vue du parti. > Les journa-listes doivent donc, « en particulier, dénoncer la nature hypocrite et réactionnaire de la notion bourgeoise de liberté de la presse, œuvrer de manière adéquate à l'unité nécessaire entre l'esprit du parti et la nature populaire de la presse et présenter une bonne fois pour toutes au journalisme et à la propagande une orientation politique correcte ».

M. Zhao s'est vu vivement reprocher d'avoir proné une plus grande transparence - dans la presse officielle pour permettre la supervision populaire du pouvoir : on l'accuse aujourd'hui d'avoir, par ce biais, cherché à décrocher M. Deng Xiaoping de son fauteuil de patriarche tout-ouissant. A la « toumingdu » (glasnost) enterrée, M. Li Ruihuan oppose maintenant l'« unité » absolue des points de vue. Tout juste concède-t-il un problème de forme : il v a urgence à donner au peuple sans pour autant violer les dogmes socialistes - « ce qu'il a envie de

#### Les résultats de la répression

Aucun bilan global n'est encore disponible de l'ampleur de la répres-sion en milieu journalistique. On ne connaît que des cas individuels, le plus souvent par la presse de Hongkong. Outre les responsables du Quotidien du peuple, remplacés dès les jours ayant suivi l'intervention de l'armée par des hommes liés aux militaires, on sait que des « dispari-tions » ont eu lieu dans plusieurs grands organes à sensibilité libérale : le quotidien Clarté, le Quotidien des sciences et techniques, le Journal

Les médias audiovisuels n'ont pas été épargnés. Deux présentateurs de la télévision qui arborèrent des tenues de deuil au lendemain du massacre sont interdits d'antenne et, semble-t-il, de production. Un enseignement » intensif aurait eu lieu au sein de Radio-Pékin à la suite de la déclaration d'un de ses journalistes, le 4 juin, sur les ondes internationales de la station, appelant le monde à témoin devant la tragédie. Dans un genre très prisé, celui qui mêle littérature, commentaire historique et journalisme, on a noté la disparition publique de Dai Qing, une femme de lettres vilipendée par les autorités et dont les préoccupations ces derniers temps allaient de dans la société chinoise communiste.

Aucun des grands noms du journalisme ou de la littérature qui ont été désignés comme cibles de la purge en cours n'a, pour l'instant, fait l'objet de poursuites en justice. Le pouvoir a traditionnellement préféré combattre l'opposition des intel-lectuels par la manière « administrative » qui permet de les réduire au silence sans intervention de l'appa-reil judiciaire. L'exigence formulée par les autorités de voir l'ambassade américaine leur remettre le dissident Fang Lizhi et sa famille, réfugiés dans la mission des Etats-Unis depuis début juin, n'a pas donné lieu à des mesures concrètes à cette fin.

Le résultat de la répression, pourtant, est bien visible dans les colonnes des journaux. Hormis les essais d'auteurs amateurs à la gloire

de la reprise en main, elles ne recèlent plus que des articles écrits sur commande par des auteurs soncieux de ne pas dévier d'un pouce de la ligne officielle, ou par les acteurs eux-mêmes de la répression à la gloire de leurs propres services. Après les militaires, ce sont les commandants de police qui ont pris la plume pour louer l'héroïsme de leurs troupes - comme celui-ci qui vante le sang-froid de ses quatre-vingts bommes face à une foule de plusieurs milliers de « vandales » décidés, dans la nuit du 3 au 4 avril. à brûler le portrait de Mao sur la porte de la Paix céleste.

Cependant, on ne peut pas encore dire que la presse ait été - normalisée » uniformément. Cà et là, au détour d'une phrase, d'une photo ou d'une légende, on relève des manifestations d'indépendance ou de réciles. Telle revue qui s'obstine à publier une photo de manifestation à la mémoire du secrétaire général défunt Hu Yaobang. Telle autre qui montre un couple d'étrangers sur la place Tiananmen pendant l'agitation avec une légende les présentant comme des « touristes » récemment photographiés.

Et puis il y a ce phénomène si particulier qu'on pourrait presque assi-miler à la « double pensée » du roman 1984, de George Orwell, quand la presse officielle semble vouloir informer ses lecteurs de la situation réelle sous convert de dénoncer les « mensonges et rumeurs » de la presse occidentale. Une cible favorite est alors la radio de Washington, la Voix de l'Amérique. Toute critique de la « VOA : étant bien vue en haut lieu, il suffit de reproduire ses bulletins d'informations assortis d'un paragraphe assassin sur les intentions inavouées de la station américaine pour être sûr que le lecteur y prêtera atten-

C'est à Hongkong, en fin de compte, que le conflit entre libéraux staliniens au sein de la presse a fait le plus de bruit avec les mésa-ventures sans précédent survenues à un organe de la presse procontinentale, le Wen Wei Po, vénérable institution dont la fondation remonte à avant la République populaire. Lors de l'intervention de l'armée à Pékin, le journal prit fait et cause pour les dissidents. Son directeur. M. Lee Tze-chung, vieux compagnon de route des commu-nistes chinois mais jamais membre du Parti communiste, dénonça dans la répression une opération « fasciste • qu'il compara aux atrocités nazies et japonaises de la seconde guerre mondiale.

C'en était trop pour la branche locale de l'agence Chine nouvelle, représentant, de facto, les intérêts du continent qui finance indirecte-ment le journal. M. Lee parvint à tenir quelques semaines en arguant de ce que son quotidien avait été épargné par la chute des ventes des organes pro-continentaux. Pais il fut remercié par Chine nouveile. Une trentaine de journalistes du Wen Wei Po ont démissionné par solidarité avec leur vieux directeur. L'autre grand journal pro-communiste de Hongkong, le Ta Kung Pao, en est à expliquer à ses lecteurs que la politique continen-tale de tolérance locale envers le système capitaliste et ses valeurs, tant concerné, n'en est pas pour autant le moins du monde affectée. Rude exercice de persuasion.

FRANCIS DERON.

## **Amériques**

CANADA: dissolution de l'Assemblée provinciale

### Des élections anticipées auront lieu au Québec le 25 septembre

Le premier ministre libéral du Québec, M. Robert Bourassa, a aunoncé, mercredi 9 août, la dissolution de l'Assemblée de la province et la tenue d'élections anticipées le 25 septembre. En fouction depuis 1985, M. Bou-rassa disposait dans l'actuel Parlement de 98 sièges contre 19 au Parti québécois de M. Robert Parizeau.

MONTRÉAL

M. Robert Bourassa, premier

de notre correspondante

ministre sortant du Québec, part en campagne avec de nombreux atouts. Au cours des quatre dernières années, la cote de popularité de son gouvernement est restée particuliè-rement élevée : les derniers sondages accordent 53 % des intentions de vote au Parti libéral qu'il dirige.

A priori, la « Belle Province » n'a guère de raisons de répudier celul qu'elle a ressuscité : balayé par les indépendantistes du Parti québécois de René Lévesque en 1976 après deux mandats de trois ans, vilipendé dans les rangs de son propre parti, Robert Bourassa s'était exilé en Europe et aux Etats-Unis pour se faire oublier. Il est réapparu en 1982, juste au moment où les francophones québécois, mal remis des déchirements postréférendaires (1), las des querelles linguistiques et constitutionnelles, envahissaient le monde des affaires, auparavant chasse gardée de la minorité anglophone de la province.

#### Le thème de la souveraineté

Economiste chevronné, le - père » des grands travaux bydroélectriques de la baie James, s'est du coup retrouvé sur la même longueur d'ondes que ses concitoyens. Il a été réélu en décembre 1985 en promettant de libéraliser l'économie et de réconcilier le Ouébec avec le prospérité. A ce chapitre, le bilan de son dermer mandat est largement positif: la conjoncture globale cana-dieme aidant, le taux de chômage a reculé au Québec de 12 % à 9 %, la croissance s'est maintenue autour de 4.4 % et le déficit budgétaire a diminué de moitié, en partie grâce à la d'Etat au secteur privé.

Prudent et modéré en tout, M. Bourassa a soigneusement évité les grands affrontements dans le secteur social, quitte à devoir parfois reculer en douceur. La seule crise qu'il ait traversée en quatre ans est précisément intervenue lorsque la Cour suprême du Canada l'a mis au pied du mor sur le chapitre des droits linguistiques de la minorité angiophone du Québec. M. Bou-rassa a mécontenté tout le monde, francophones et anglophones, en optant à la mi-décembre 1988 pour l'affichage uniquement francophone à l'extérieur des commerces, tout en permettant le bilinguisme à l'intérieur des magasins. La colère des francophones est quelque peu retom-

bée depuis. En revanche, les anglophone clientèle traditionnelle du Parti libéral, ont, en nombre, rageusement renvoyé leurs cartes d'adhérent.

Leurs suffrages, s'ils décident de les exprimer, pourraient se reporter sur le parti Egalité-Equality, nouvellement créé, qui n'ose cependant espé-rer conquerir plus de trois sièges. Les socialistes du Nouveau parti démocratique, récemment réorga-nisés, tenteront, pour la première fois, de présenter des candidats dans chacune des cent vingt-cinq circons-criptions du Québec. Pour M. Bou-rasse, le danger est toutefois ail-

Le Parti québécois a enfia retrouve sa conesion, après quatre années d'une crise aggravée par la disparition brutale, en novembre 1987, de son fondateur, René Lévesque, L'arrivée en mars 1988 de M. Robert Parizeau, indépendan-tiste « pur et dur » à la tête de cette formation, a largement contribué à clarifier les choses. Les partisses d'une mise en veilleuse du thême de la souveraineté conduits par M. Pierre-Marc Johnson ont été mis en minorité, et les militants de la première heure sont revenus dans les rangs du parti. M. Parizeau, ancien ministre des finances du cabinet Lévesque, promet, s'il est élu, « de prendre toute espèce de moyens prenare toute espèce de moyens pour amener le gouvernement fédé-ral canadien à négocier le désenga-gement partiel ou globai du Québec de la Confédération ». Il proposera notamment une série de référen-duns visant le « rapatriement de nouveirs materials accusilles pouvoirs sectoriels actuellement détenus à Ottawa. Au terme de ce processus, un éventuel gouvernement « péquiste » appellerait les Québécois à se prononcer sur l'adoption d'une Constitution et d'une déclaration de souveraineté. Reste à savoir si cette nouvelle approche séduira les Québécois. D'après les plus récents sondages, 34 % d'entre eux appuient l'idée de l'indépendance et se disent déterminés à voter pour le Parti québécois aux prochaines elections.

Pour le moment donc, il reste encore du chemin à parcourir pour mettre en péril le libéralisme tran-quille de M. Bourassa. Celui-ci se situe en effet résolument dans le cadre fédéral — même si l'accord de 1987 (permettant an Ouébec d'adhérer à la Constitution du Canada, rapatriée de Londres en 1982 sans son aval) n'est toujours pas entériné. Deux provinces, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick, s'opposent toujours fermement à la ratification de ce texte, surtout parce qu'il prévoit un statut de « société distincte pour le Québec ».

MARTINE JACOT.

### Le président Bush a nommé le général Colin Powell

Le président George Bush a décidé de nommer le général Colin Poweil, ancien conseiller de M. Ronald Reagan pour les affaires de sécurité nationale, au poste de chef d'état-major interarmes, a annoncé, mercredi 9 août, un haut

Né dans le quartier populaire du Bronx à New-York, de parents d'ori-gine jamaïcaine, le général Powell, cinquante-deux ans, deviendra ainsi le premier noir et le plus jeune miliure à occuper ce poste aux Etats-Unis. Il remplacera l'amiral William Crowe, qui prendra sa retraite le 30 septembre prochain. Sa nomination devra être approuvée par le

La désignation du général Powell a été recommandée à M. Bush par le secrétaire à la défense, M. Dick

. NICARAGUA : affrontements entre militaires et « con-tras ». — Huit guérilleros de la Comra auraient été tués et quatre soldats et un civil blessés au cours d'affrontements entre l'Armée popu-laire sandiniste et des rebelles, survenus entre vendredi 4 et lundi 7 août dans diverses régions du Nicaragua, a annoncé, mercredi 9, le service de presse officiel. Les affron-tements ont eu lieu dans des départerments du centre du pays et sur la côte des Caraïbes, où des « contras » ont tendu des embuscades à des petrouilles de l'enmée régulière. — (AFP.)

Le chef d'état-major interarmes est le principal conseiller du prési-dent et du secrétaire de la défense pour les affaires militaires. De plus, en vertu d'une nouvelle réorganisation du Pentagone mise au point par M. Cheney, le plus puissant des militaires américains a également une influence plus importante que par le passé sur le budget de la défense.

La nomination du général Powell, qui a reçu il y a peu sa quatrième étoile, signifie que celui-ci passera au-dessus de plusieurs autres mili-taires bien plus anciens que lui. Le général Powell avait été at direct de M. Frank Car-

l'adjoint direct de M. Frank Car-lucci, chargé de remettre de l'ordre au sein du Conseil national de sécu-rité après le scandale de l'Irangate. L'officier général est actuellement à la tête du commandement de l'armée de terre, basé à Fort-McPherson, en Géorgie. - (AFP.)

● CUBA: inculpation de trois militants des droits de l'homme.

— Les trois dissidents cubains qui avaient été arrêtés, le 8 août, pour svoir exprimé leur conviction que les quatre officiars récemment exécutés pour trafic de drogue svaient fait l'objet d'un véritable « assassinat », ont été traduits en justice à La Havane pour « diffusion de fausses nouvelles ». MM. Elizardo Sanchez Santa Cruz, Iran Abi Cobas et Huber Jerez, présentés par le quoet Huber Jerez, présentés par le quo-tidien officiel du PC Gramms comme des « éléments contre-révolutionnaires », risquent de un à quatre ans de prison. — (AFP, Reu-ter.)

فيداد به الم

45.70 and the state of t

**网络克莱斯 计设备编辑** 

and the state of

1 12 pt

the same with the same

1 4 5<sub>0</sub> 5

Dis Prost Language Age

است. المنظمة ا المنظمة المنظ

Street St

in a feel through the second

a serie and the

(1) Les Québécois se sont opposés en 1981, par 60 % des voix, à la formule

de la « souveraineté-association » de

leur province avec le reste du Canada

proposés par les indépendantistes du Parti québécois

**ÉTATS-UNIS** 

chef d'état-major interarmes

A STATE OF THE STA

AND SECTION OF AND THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN 

to the same 

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

A Service of the serv 

A SHARE THE STATE OF THE STATE No. of the Part of

The second secon

-

The second secon 

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

The state of the same A STATE OF THE STA The state of the s

THE WAY 

A STATE OF THE PARTY OF The same of the same Service of the service of The second second 

**美** 

## Proche-Orient

### La crise des otages et l'attaque-suicide au Liban sud

Contredisant le Teheran Times, qui niens gelés par Washington ». Dans un arti-reflète d'habitude le point de vue du minis-tère des affaires étrangères et qui affirmait, premier quotidien iranien par l'importance mardi, que le gouvernement iranien favori-serait la libération des stages occidentaux serait la inicianou nes orages occinemant s'il recevait l'assurance que ses avoirs seraient débloqués, le journal Keyhan, pro-che du pouvoir, a rejeté, mercredi 9 août, tout marchandage à ce sujet, en soulignant que « les principes de la révolution islami-que sont plus importants que les avoirs ira-

**NEW-YORK** 

de notre envoyée spéciale

Officiellement du moins, rien n'a changé : discuter, ne pas marchan-der et écouter n'oblige pas à répon-dre. C'est à un véritable cours de lin-

guistique que s'est livré, mercredi 9 août, le porte-parole de la Maison Blanche, M. Marlin Fitzwater, vens

« clarifier », devant les journalistes,

la position américaine sur les prises d'onges. Il est vrai que la « flexibi-

lité » affichée en la matière, ces der-

nières quarante-huit heures, par le président Bush a sérieusement ébranlé la croyance générale dans la doctrine officielle, héritée des

années Reagan, qui fut « qu' « on ne

négocie pas avec les terroristes ». Et les spéculations qui ont suivi la parution, dans la presse iranienne de

mardi, d'une proposition de Téhéran selon laquelle les Iraniens aideraient

Washington en échange de la libéra-

tion de leurs avoirs gelés depuis 1979 aux Etats-Unis sont allées dans

le même sens. Même si la Maison Blanche a réaffirmé que les avoirs et les otages étaient deux dossiers

séparés. En effet, certains membres

de l'administration ne cachent pas

que les avoirs iraniens pourraient être débloqués « après » le retour des otages. Voire d'une « normalisa-

tion = avec l'Iran, qui, aux yeux d'une partie grandissante des

conseillers du président, serait la meilleure garantie que l'Iran rentre

dans le rang des nations. D'autres

voyant au contraire dans cette « gra-tification » une incitation supplé-

mentaire à de nouvelles prises

Le président lui-même, qui a accordé une longue interview au Boston Globe de mercredi, semblait

indiquer un changement de ton,

notable, dans son approche. Tout en

se disant fidèle, une nouvelle fois, à la position de principe américaine, il

dents dans les territoires occupés, paralysés par une grève générale marquant le début du 21º mois de

demi, Youssel Razi Salama, a été

atteint d'une balle à la poitrine dans

le camp de réfugiés de Shatti

(Beach camp), dans la bande de Gaza, lors de violents affrontements

entre manifestants et soldats israé-

liens qui ont en outre blessé sept Palestiniens, dont un enfant de

L'enterrement de cet enfant, quel-

ques heures plus tard, a donné lieu à de nouvelles manifestations contre l'occupation israélienne à Shatti.

Zyad Mohammed Banat, vingt-trois

**TUNIS** 

Pelletrau.

de notre correspondant

Pour la première fois, deux mili-teires – le général Mohamed Jihad et le colonel Nasr Youssef – siègent an comité central du Fath, élu mer-

credi 9 août par le cinquième

Congrès du mouvement Depuis l'assassinat an Liban, en 1982, du

commandant Saad Sayel (Abou El

Walid), la branche militaire du

Walid), la branche militaire du Fath n'était plus représentée au sein de l'exécutif. Dans le même temps, l'équipe politique et diplomatique du comité central s'est vu renforcée avec l'arrivée de M. Hakam Balaoui, représentant de l'OLP à Tunis, membre de la délégation polistimente au diplome avec les

A l'exception de M. Rafik Natche (Abou Chaker), représentant de l'OLP en Arabie saoudite, les neuf

autres membres du comité central

sortants ont été réélus. Ontre M. Yasser Arafat, désigné la veille par acclamations président du Mouvement (le Monde du 10 août), il s'agit de MM. Salah Khalaf (Abou lyad), Faronk Kaddoumi (Abon

enne au dialogue avec les palestinienne au dialogue avec les Etats-Unis et l'interlocuteur attitré de l'ambassadeur américain Robert

M. Bush se dit prêt à utiliser

« toutes les voies diplomatiques »

déclarait : « Si je pouvais parler à quelqu'un et obtentr la libération

tiques possibles pour libérer ces Américains, S'il se produit des changements et si certains signaux

tournent, je ne veux pas les man-quer. » Et, faisant allusion aux huit Américains otages et à la situation au Liban, il devait poursuivre : « La

vie de ces gens m'est trop précieuse pour m'enfouir la tête dans le sable et laisser passer la moindre subti-

lité dans ce coin du monde si com-

Par ailleurs, le président améri-cain a longuement insisté sur le côté le plus positif enregistré, selon lui, jusqu'ici dans le grand marathon diplomatique qu'il a entrepris depuis

dix jours : l'amorce d'une coopéra-

tion internationale basée, selon sa

propre expression, sur le sentiment

que « trop, c'est trop ». Et certains pays restés silencieux ou réservés sur

le problème des prises d'otages,

devait-il faire remarquer, « ont été rendus furieux ou dégoûtés par le film vidéo de la pendaison du lieutenant-colonel Higgins ». Et ce, « quelles que soient leurs vues sur le conflit du Moyen-Orient ». Et le président de sondure par une cité.

président de conclure par une cita-tion, en forme d'appei, tirée de son propre discours inaugural et parfai-

tement appropriée : « La bonne

volonté engendre la bonne volonté.

MARIE-CLAUDE DECAMPS.

en direction de groupes de jeunes qui lançaient des pierres, également dans le camp de Shatti.

Misk, vingt ans, a été tué par des tirs

de colons israéliens, près de la Mos-

dix-neuf mois est mort mercredi en Cisjordanie après avoir été blessé

par des soldats israéliens qui ont

riposté aux tirs du père. Ce dernier

avait pris les soldats pour des Pales-

tiniens sur le point de l'attaquer. Le

père, un colon juif, a également été

dessé à la poitrine lors de l'échange

de tirs mardi soir. Un autre de ses

enfants, âgé de quatre ans, a été légèrement blessé. – (AFP, AP.)

Lotf), Mahmond Abbas (Abou Mazen), Hani El Hassan, Khaled El Hassan (Abou Said), Mohamed Ghoneim (Abou El Adib) et Hayel

M= Intissar Al Wazir, veuve d'Abou Jihad, assassiné Le 16 avril

1988 à Tunis, première femme à sié-

ger dans cette instance, et MM. Taieb Abdelhahim, représen-

tant de l'OLP à Belgrade; Sakhr

Abou Nizar, secrétaire du Conseil

révolutionnaire sortant : Abbas

Zaki, directeur des relations arabes et internationales de l'OLP; Abou Alaa, directeur du département éco-

nomique de l'OLP et Abou Monzer.

adjoint au représentant de l'OLP en Arabie saoudite, complètent la liste des dix-huit élus. Ces derniers dési-

gneront trois autres membres pour

Le comité central a été chargé de

désigner en son sein un bureau poli-tique d'une dizaine de membres, et

le congrès a recommandé de nom-

mer dans les instances dirigeantes

du FATH plusieurs personnaités des territoires occupés, dont l'identité ne

sera pas divulguée pour « raisons de

MICHEL DEURÉ.

se joindre à eux.

Abdel Hamid (Abou El Hol).

D'autre part, un bébé israélien de

quée d'el-Ansar, à Hebron.

En outre, un Palestinien, Nidal

pliqué. »

Trois Palestiniens tués

dans les territoires occupés

Jérusalem (AFP). – Trois
Palestiniens out été tués par balles,
mercredi 9 août et vingt-quatre
autres biessés lors d'une série d'inci-

Deux militaires siègent

au nouveau comité central du Fath

de sa diffusion, souffle à nouveau le froid. Rétablir des relations diplomatiques avec un gouvernement qui « prône le crime, la trabison, la malfaisance et l'intimidation ne pourrait que souiller l'image de la révolution islamique aux yeux des peuples opprimés du monde », écrit l'éditorialiste, qui ajoute :

« La révolution islamique ne seru quitte avec l'Amérique qu'après l'avoir mise hors d'état d'intimider et de piller les autres. » D'antre part, le bilan de l'attaque-suicide à la voiture piégée de mercredi 9 aoûtdans le sud du Liban (dernière édition du Monde du 10 août) s'élère à cinq blessés, dont un gravement atteint, parmi les militaires israéliens. Un soldat de l'armée du Liban-Sud,

Le cheikh Fadlallah: « Ce n'est qu'un acompte

d'autres opérations suivront »

milice armée et entraînée par Israël, a été

BEYROUTH

de notre envoyée spéciale

des otages sans mettre en danger la vie d'autres Américains, je serais heureux de le faire. » Etait-il allé trop loin ? S'adressant à son tour à la presse, de manière inattendue dans le bureau ovale, M. George Dans son chantage à l'Occident, le Hezbollah pro-iranien s'est de nouveau manifesté, mercredi 9 août, Bush, dans une tentative d'explic tion qui tenait plus de la justifica-tion - voire du ballon d'essai auprès en tentant d'enfoncer un coin dans les relations israélo-américaines et des Iraniens et de leurs satellites, en affirmant qu'il ne relâchera pas devait insister sur le besoin de flexiaca « prisonniers sionistes ». bilité: « J'espère que j'al une ouver-ture d'esprit suffisante pour parler et utiliser toutes les voies diploma-

Dans un communiqué distribué à Beyrouth, le Hezboliah affirme, en effet : « Il devient clair que les choses se sont retournées contre l'ement après son crime stupide (le rapt du cheikh Obeid). Il est devenu impossible de libérer les prisonniers sionistes et toutes les routes possi-bles menant à un échange ont été fermées. De plus, le lien établi entre la question des prisonniers sionistes et l'affaire des otages pourrait cau-ser du tort à l'Occident et compliquer davantage l'affaire des

On ne pourrait être plus clair mais le Hezbollah ajoute pourtant : « Nous considérons que les efforts qui ont été déployés dans le passé pour libérer les otages occidentaux au Liban connaissent aujourd'hui un grave revers en raison de l'imbé-cillité dont ont fait preuve les sio-nistes racistes qui ont démontré qu'ils étaient prêts à sacrifier tous les autres à leurs intérêts égoistes. »

Ce communiqué est intervenu quelques heures après l'attentat à la voiture-suicide, le premier depuis octobre 1988, mené contre un convoi israélien au Liban sud par la Résistance islamique, bras armé du Hez-

L'attentat a eu lieu dans la matinée de mercredi, lorsqu'une voiture bourtée d'une cinquantaine de kilos de TNT et conduite, selon le Hez-bollah, par « le cher combattant Assad Hussein Berro, vings-quaire ans », a percuté un convoi israélien composé de deux chars et de cinq jeeps, près de Qlaïaa, à moins de cinq kilomètres de la frontière israélo-libanaise, dans la « zone de sécurité » créée et occupée par

La Résistance islamique n'établit, certes, aucun lien, dans son communiqué, avec le rapt du cheikh Obeid, baptisant simplement cet acte « opé-ration d'allégeance à la ligne de l'imam Khomeiny et à son succesque d'aucuns interprètent à Beyrouth comme une réponse au mes-sage envoyé landi au Hezbollah par ministre iranien de l'intérieur, M. Ali Akbar Mohtachemi.

Partisan de la ligne dure en Iran, ce dernier avait exhorté le Hezbol-lah à - poursuivre la Jihad (guerre sainte) contre ses ennemis, sur la voie de l'islam suivie par la direction islamique représentée par l'imam Khomeiny et à réagir aux crimes d'Israël et des Etats-Unis » (le Monde du 9 août).

Cet attentat a été salué à Bey-routh par le cheikh Fadlallah, guide spirituel du Hezbollah, qui a affirmé : « Le rapt du cheikh Obeid avait pour objectif d'affaiblir la combativité des représentant de l'islam. Cette opération n'est qu'un acompte, beaucoup d'autres sui-vront », et par le chef du gouvernement à majorité musulmane, M. Selim Hoss, pour lequel : « Cet acte vient souligner le danger de l'occupation par Israël d'une partie du territoire libanais. » Cet attentat risque dans tous les cas d'ouvrir un nouveau cycle violencesreprésailles qui ne facilitera pas les négociations, déjà extrêmement délicates, dans l'affaire des otages. Il démontre la détermination du Hezbollah, ou de certaines branches de cette formation, à poursuivre la lutte contre l'Etat hébreu en dehors de toute considération.

Comme le souligne un bon connaisseur des milieux intégristes libanais, toute négociation globale sur l'affaire des otages donnera d'abord lieu à des marchandages inter-iraniens, puis irano-syriens, la Syrie pouvant aussi jouer sur les contradictions du pouvoir à Téhéran, avant qu'on en arrive à toute possibilité d'échange.

Les négociations seront donc lones et dures et rien ne permet de dire anjourd'hui qu'elles aboutiront à coup sûr. Il faudra sans doute beaucoup de patience et de sang-froid au président américain George Bush, échaudé depuis l'Irangate, pour sortir sans mal des embliches qui risquent de se multiplier sur le terrain. Sans compter Israël qui n'a pas l'habitude de rester les bras

croisés après ce genre d'attaque. FRANCOISE CHIPAUX.

### Les Israéliens s'attendaient à une action de représailles après l'enlèvement du cheikh Obeid

de notre correspondant

Les Israéliens s'attendaient à une opération de représailles du Hezbol-lah aprés l'eniévement du cheikh Obeid au Liban sud le 28 juillet : elle a en lieu mercredi 9 août sous la forme d'un attentat au camionsnicide qui a fait cinq blessés graves parmi des soldats israéliens.

Formellement revendiquée par le Hezboliah, cette attaque intervient au moment ou Israéliens et Américains venlent croire que l'activité diplomatique en cours depuis le début du mois ouvrira la porte à une négociation sur la libération des otages occidentaux et soldats israéliens que détient ce groupe pro-iraniens d'extrémistes chiites liba-

A Jérusalem, la presse s'est inter-rogée sur ce que sera la réplique de l'armée et a spéculé sur la possibilité de voir Israël et le Hezbollah engagés dans une série de représailles et contre-représailles qui torpillerait pourpariers sur les otages. Le Jerusa-lem Post écrit ainsi : « L'état-major doit se demander jusqu'à quel point il entend punir le Hezbollah sans sacrifier, ce faisant, les quelques

chances actuelles d'une libération négociée des otages. »

Parmi les cinq Israéliens blessés deux, grièvement atteints par des morceaux de ferraille au visage, sont dans un état critique. L'explosion, entendue à des kilomètres alentour, a creusé au sol un cratère de 2 mètres.

Dès jeudi matin, l'armée avait procédé à des dizaines d'interpellations dans le secteur pour tenter de savoir comment - et notamment avec quelles complicités locales - une telle opération a pu être montée dans la zone de sécurité, - une région sans cesse patrouiliée par les troupes israéliennes et l'Armée du Liban sud (ALS), une milice contrôlée par Jérusalem. En octobre dernier, sept soldats israéliens avaient été tués dans un précédent attentat à la voi-ture piégée au Liban sud. L'enquête devait révéler que les explosifs avaient été fournis par des résidents

de la zone de sécurité. Depuis l'enlèvement du cheikh Obeid, un des responsables du Hez-bollah au sud du Liban, les forces israéliennes étaient en état d'alerte dans la région et la zone de sécurité quasi bouclée dans l'attente d'une opération de représailles du Hezbol-lah.

ALAIN FRACHON.

### Le Monde

PUBLICITÉ TOURISME-GASTRONOMIE

45-55-91-82, poste 4344

## Europe

URSS: pour protester contre la limitation de leurs droits électoraux

### Les russophones d'Estonie sont de nouveau en grève

MOSCOU

de notre correspondant

Les russophones d'Estonie se sont de nouveau mis en grève. Une quin-zaine d'entreprises de Tallin, la capi-tale de la République balte, ont arrêté le travail mercredi après-midi 9 août. L'agence Tass a indiqué de son côté que dix-neuf autres entreprises s'étaient jointes quelques heures plus tard au mouvement, qui touche notamment la direction locale de l'aviation civile.

Ce regain d'agitation des Russes. Ukrainiens et Biclorusses, qui repré-sentent environ 40% de la population totale de la République, inter-vient au lendemain de l'adoption par le Parlement d'Estonie d'une loi sur les élections locales qui limite les droits de vote et d'éligibilité pour les non-Estoniens. Cette loi prévoit notamment que le droit de vote est réservé aux personnes vivant depuis au moins deux ans dans la même circonscription électorale, ou bien cinq ans en Estonie. La deaxième disposition principale indique que pour être candidat aux élections locales il faut avoir vécu au moins cinq ans dans la circonscription où l'on compte se présenter ou bien dix ans en Estonie.

La loi est fort contestée par les non-Estoniens, qui y voient un texte « discriminatoire ». Ils avaient déjà observé fin juillet un mouvement de grève de quelques jours pour protester contre ce texte dont le Parlement estonien avait finalement décidé de reporter l'adoption (le Monde du 28 juillet).

Les russophones d'Estonie sont certainement les plus mobilisés des russophones dans les trois Républiques baltes. Regroupés antour du mouvement Interdjivenie, ils entendent manifesteur leur opposition aux différentes initiatives nationalistes prises par les autorités estoniennes. Ils réclament également la suspen-sion de la loi sur la langue adoptée au début de l'année et qui rend obligatoire la connaissance de la langue stonienne dans les services publics.

L'heure est à la mobilisation en Estonie et le nationalisme estonie va se manifester dans les jours qui viennent, alors que s'approche le cinquantième anniversaire de la signature da protocole secret, le 23 août 1939, entre l'URSS de Staline et l'Allemagne de Hitler. D'importantes manifestations sont prévues dans les trois républiques baltes à cette occasion. Il est question en particulier d'organiser une gigantes-que chaîne humaine reliant l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, une façon très symbolique de montrer à Moscou que ces trois républiques se considèrent unies par une commu-nauté de destin. Un destin qui a fait notamment que l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont été toutes les trois occupées par l'armée rouge en vertu de ce protocole secret signé par Moscou et Berlin et dont on reconnaît maintenant l'existence en URSS (le Monde du 10 août). -

### Les autorités géorgiennes en accusation

La sous-commission du Soviet journal. Les enquêteurs qualifient suprême de Géorgie chargée d'enquêter sur la dispersion sanglante de la manifestation nationaliste du 9 avril dernier à Tbilissi, au cours de laquelle vingt personnes avaient été tuées, estime que les autorités géorgiennes ont eu recours à des - actes illégaux -, rapportent les Nouvelles de Moscou du mercredi 9 août.

La sous-commission souligne que les manifestations revêtaient danger pour la population, et que faire appel à l'armée, précise le local. - (AFP.)

en outre d'« illégale » cette décision prise par la directiongéor-gienne et des responsables militaires, notamment en raison du fait que le présidium du Soviet suprême de l'URSS n'avait pas décrété l'instauration d'un état d'exception à Tbilissi. Le gouvernement géorgien ne disposait pas du pouvoir de faire intervenir les forces du ministère de l'intérieur ni de l'autorisation de ce dernier.

La sous-commission estime par un « caractère pacifique », sans ailleurs que les responsables du drame du 9 avril devront répondre la direction géorgienne a décidé de leurs actes. La seule sanction d'avoir recours à la force en raison connue à ce jour est le limogeage d'une « évaluation erronée » des de M. Patiachvili, premier secréévénements. Elle considère qu'il taire du parti de Géorgie au n'y avait pas de - raison, ni de moment des événements. Il avait nécessité pour décider d'inter- été remplacé par M. Goumbaromore la manifestation » et de ridze, alors à la tête du KGB

**POLOGNE**: confusion politique

### Les Partis démocrate et paysan hésitent à choisir leur camp

VARSOVIE

de notre envoyé spécial

La formation du gouvernement polonais du général Kiszczak, qui devrait en principe être présenté à la Diète (Parlement), le mercredi 23 août, fait remonter la fièvre à Varsovie. La décision de Solidarité de lui refuser à l'avance sa confiance, la proposition faite cette semaine par le syndicat de former nne coalition avec les Partis paysan et démocrate, sans les commun ont fait ressortir au sein de ces deux petites formations, jusque-là associées avec le POUP au pouvoir, les divisions déjà apparues lors de l'élection du général Jaruzelski à la présidence de la République, puis de la nomination de M. Kiszczak comme premier ministre.

Lors de la réunion, mercredi 9 août, de leur groupe parlemen-taire, plusieurs députés paysans ont publiquement exprimé leur refus de participer au gouvernement de M. Kiszczak. On est incapable de restaurer la crédibilité du parti auprès des paysans en reconduisant notre éternelle coalition avec le POUP. (...) Les militaires sont inefficaces. (...) Pourquoi entrer dans un gouvernement qui ne durera que six mois! Les récriminations allaient bon train à l'encontre de la direction du parti, devant un parterre discret de journalistes tout ébahis d'être admis pour la première fois dans une telle réunion.

Dans le journal télévisé du soir, le chef du «Club paysan» (groupe parlementaire), M. Alexandre Bent-kowski, estimait que « sur la base de promet quelques débats animés. ce qui a été dit aujourd'hui, on peut

déjà affirmer que le club votera efficacement au moment de la présentation du cabinet Kiszczak ». Mais il a été immédiatement contredit par le président du parlement, M. Kozakiewicz, également membre du Parti paysan, qui a estimé qu'une coalition sans les communistes était, dans les circonstances actuelies, un choix extrême ... M. Bentkowski avait – déjå, avant la confirmation de M. Kiszczak comme premier ministre - annoncé que de nombreux députés de son parti voteraient contre. C'est lui qui, à ce moment, avait déjà lancé l'idée d'une coalition avec l'opposition, reprise aujourd'hui à son compte par Solidarité, comme l'a confirmé, jeudi, M. Geremek, proche conseil-ler de Lech Walesa, devant les députés et sénateurs de Solidarité, également réunis à Varsovie pour préparer les prochains débats du parlement.

Le premier ministre désigné se prépare donc à quelques journées difficiles d'ici au 23 août. A l'évidence, on ne se bouscule pas pour entrer dans un cabinet d'avance voué aux gémonies par la grande majorité de l'opinion et dont la tâche sera quasiment impossible sur le plan économique. On apprenait ainsi, mercredi, que le ministre de l'industrie du gouvernement sortant, M. Wilczek, un « nomenclaturiste » enrichi dans le business privé, avait renoncé à poursuivre son travail. En outre, chaque ministre devra, pour la première fois, comme en URSS, être passé au crible des commission parlementaires qui se mettent actuellement en place. Voilà qui

HENRI DE BRESSON.



## **Politique**

#### **POINT DE VUE**

### L'élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel

### Le retour des mythes

par Louis Favoreu président honoraire de l'université Aix-Marseille-III

ROIS mythes réapparaissent dans la vie politique fran-çaise è chaque étape de la montée en puissance du Conseil constitutionnel: 1971, 1974, 1981, 1986. La régularité de ce retour est telle que l'on aurait pu, sans grand risque, décrire par d'élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel formulée par le président de la République ainsi qu'à la décision rendue par le juge constitutionnel, à propos de l'amnistie, le 8 juillet dernier (1).

Si l'on considère que « le mythe est une image simplifiée souvent illusoire que des groupes humains élaborent ou acceptent au sujet d'un fait et qui joue un rôle détermi-nant dans leur comportement ou leur appréciation » (Robert), cette sens, les phénomènes suivants.

#### L- Le mythe de la Cour suprème

La Cour suprême américaine constitue le premier mythe. On y fait référence obligatoirement, même lorsque, comme dans le cas présent, cela n'a pas de sens.

En effet, ce que le président Mitterrand a proposé n'a rien de commun avec le aystème américain : aux Etats-Unia, tous les tribunaux - du tribunal de base jusqu'à la Cour suprême - peuvent contrôler la constitutionnalité des lois; en France, seul le Conseil constitutionnel a ce pouvoir; et le président propose de renforcer ce monopole let donc d'accentuer l'exclusion du contrôle par les tribunaux ordinaires) en prévoyant un recours au Conseil constitutionnel en cas d'atteinte aux droits fondamentaux

S'il s'agit d'un recours direct, par voie d'action (comme le croient certains) l'exemple est à prendre en Allemagne fédérale où la Cour constitutionnelle peut être saisie ainsi: on est alors à l'opposé du système américain car la Cour manière indirecte, par voie d'exception, et sur appel (accepté dans une proportion de 200 sur 5 000 environ) de décisions de cours d'appe fédérales ou de Cours suprêmes des Etats, intervenues elles-mêmes sur appel de décisions de juges inférieurs. S'il s'agit d'un recours indi-

#### Deux disparitions Robert Levol

### ancien député communiste

The last

Robert Levol, ancien député communiste des Hauts-de-Seine, est mort à l'âge de

(Marne), Robert Level, traceur en chaudromerie, a adhéré au Parti communiste en 1934. Els maire du Plessis-Robinson en 1945, puis conseiller général de la Seine en 1953, il est devenu député lors des élections législatives de 1967 en battant au second tour M. Comte-Offenbach, candidat V République. En juin 1968, il a été batta, su second tour, par M. Pierre Mazeaud (UDR).]

#### Marcel Le Servot ancien chef de cuisine de l'Elysée

Marcel Le Servot, ancien chef de cuisine de l'Elysée de 1958 à 1984, sous les présidences de Charles de Gaulle, Georges Pompi-dou, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, est décédé mardi 8 août à Concarneau (Finis-tère). Il a été écrasé par le trac-teur qu'il conduisait dans sa pro-

priete. Né le 11 avril 1923 aux Loges (Calvados) Marcel Le Servot avait servi dans la marine nationale avant de devenir, en 1958, chef de cuisine à l'Elysée. Il a fondé en 1976 le Club des chefs de cuisine des chefs d'Etat, qui regroupait une trentaine de ses collègues



venant sur renvoi des tribunaux ordinaires devant lesquels a été soulavée une exception d'inconstitutionnaité de la loi, l'exemple est à prendre en Autriche, en Allemagne fédérale, en Italie ou en Espagne.

Dans ces pays, les tribunaux ordinaires ne peuvent statuer euxmêmes sur l'exception d'inconstitutionnalité et doivent renvoyer la question à une juridiction spécialisée qui a le monopole du contentieux constitutionnel, la Cour consti-

Et si l'on pense que le projet de M. Mitterrand reprend celui de M. Badinter, cette faculté de renvoi devrait même être réservée aux seuls Conseil d'Etat et Cour de cassation (système autrichien et kelsénien de 1929); or ce système institue un filtre sérieux, et l'on ne peut dire que, comme dans le cas améri-cain, l'andividu ait l'assurance de voir son exception d'inconstitutionnalité examinée par un tribunal.

En résumé, ce qui est envisagé est une transposition soit du système allemand du recours direct, soit du système autrichien du recours indirect sur renvoi des juridictions suprêmes; dans les deux hypothèses, le jugement de l'inconstitutionnalité ast confié à un tribunal constitutionnel spécial (le Conseil constitutionnel) et en aucun cas à une Cour suprême là l'américaine) qui, au demeurant, ne pourrait exister en France que par fusion du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et du Conseil constitu-

En réalité, dans un débat français sur la justice constitutionnelle, il faut utiliser un « décodeur » : « Cour suprême à l'américaine » doit se lire ou s'entendre comme « Cour constitutionnelle à l'allemande ou à

Cette question de vocabulaire n'est pas sans importance car au premier mythe est généralement attaché un deuxième : le gouvernement des juges.

#### R. - Le mythe

du gouvernement des juges C'est un élément de la mythologie politique française depuis l'entre-deux-guerres. La légitimité du gouvernament des juges est mise en cause au nom du dogme de l'infaillibilité de la loi expression de la volonté générale.

Sous cette forme, cette thèse n'est aujourd'hui défendue que par le Parti communiste, qui, assez paradoxalement, met en cause le système des Cours constitutionnelles à l'européenne, au moment même où ca système s'étend en Europe de l'Est : après la Yougosiavie en 1963 et la Pologne en 1985, la Hongrie s'apprête à l'adopter; quant à l'URSS, elle en a adopté le principe lors de la demière révision constitutionnelle de décembre

Le Monde

Edité par la SARL le Monde

André Fontaine, directeur de la publication

plus un épouvantail : la nécessité de la justice constitutionnelle garantie des droits fondamentaux et contrepoids à une majorité trop puissante est devenue évidente dans tout systàme constitutionnel moderne. L'image de la poignée d'hommes s'opposant à la volonté générale appartient au passé. Mais elle a imprégné l'esprit de générations de juristes et d'hommes politiques en

France: et elle fait encore souvent

pertie de la mythologie de ceux qui

appliquent le droit ou l'enseignent. Et immanouablement, on s'en prend aux conditions de désignation de cette poignée de juges qui gouvernent, Si le Parti communiste met an cause ces conditions, c'est en réalité, parce ou il ne participe pas à cette designation; mais c'est aussi le cas en Autriche, en Espagne et en Allemagne fédérale, pays où, comme en France, il n'est pas un

parti de gouvernement. L'opposition critique le mode de nomination lorsque les personna-lités qu'elle a contribué à désigner sont minoritaires au sein du Conseil : cela a été le cas de l'opposition de gauche avant 1981; et c'est le cas, partiellement, de l'opposition de droite en 1989.

En fait, il y a deux systèmes : celui de la « proporz » (pratiqué en Autriche, RFA, Italie, Portugal et Suisse), selon lequel les juges constitutionnels sont désignés en proportion de l'importance des partis susceptibles de gouverner; et celui de l'alternance (pratiqué aux Etats-Unis, en Espagne et en France), où la pondération des nominations dépend en fait des alternances.

Et il est assez piquant que l'on ait mis en avant les qualités du système américain au moment même où le président de la Cour suprême américaine, s'expriment à Aix le 12 juillet en ouverture d'un colloque, s'interrogeait sur les vertus de ce système (après les avetars des juges nommés par Ronald Reagan) et faisait référence aux systèmes

Aucun mode de désignation n'est parfait; et tous font intervenir le facteur politique. Et ceci est normal car les contrôlés (c'est-à-dire les partis politiques susceptibles de gouverner) doivent participer à la signation des contrôleurs : la légitimité des contrôleurs dépend de l'acceptation du contrôle par les

C'est pourquoi la prudence s'impose lorsque l'on veut réformer la Constitution sur ce point, comme d'ailleurs pour toute révision.

#### III. - Le mythe de la révision constitutionnelle

Dans la France de la Ve République, la révision constitutionnelle est également devenue un mythe, en ce sens que toute proposition de révision déclenche une réaction en chaîne qui lui donne des proportions considérables, alors que, dans le même temps, chacun salt que la révision est quasiment impossible à

il n'y a eu, depuis 1958, que trois lois constitutionnelles vot selon la procédure de l'article 89 (2), alors que l'on en compte plus d'une trentaine en RFA et environ deux cents en Autriche. Depuis 1981, la révision n'est en fait possible que s'il y a consensus entre majorité et opposition. Or, chaque fois que la majorité propose une révision, l'opposition « charge la barque » : c'est ainsi qu'a agi la gauche en 1974, notamment; et la droite pourrait adopter la même attitude en 1989.

Une seconde attitude se retrouve, au-delà même des clivages politiques : celle consistant à estimer que la réforme est bien légère et qu'il faut l'étoffer ou même en profiter pour faire une € toilette » de la Constitution. Il exista une propension bien française à vouloir toujours changer la Constitution même lorsque, globalement, ella donne satisfaction. Et cela, sans se préoccuper de savoir si toucher à tel élément du mécanisme ne risque pas de remettre en cause le fonctionnement de l'ensemble.

Tout projet de réforme constitu-tionnelle devrait être précédé d'une sérieuse « étude d'impact » effectuéeen utilisant notamment les enseignements du droit comparé. L'ingénierie constitutionnelle n'est pas un jeu de construction ; on ne peut pes changer les pièces au gré de l'imagination des réformateurs.

On peut regretter qu'à nouveau un débat de grande importance ait lieu sur la base de connaissances approximatives et assez largement mythiques, comme en 1974. Las optimistes espéreront qu'una discussion sérieuse aura lieu à la rentrée. Les pessimistes estimeront qu'il faudra attendre le renouvellement de ceux qui participent à ce débat et qui ne peuvent se libérer de leurs mythes. On en reperiera

(1) Dans sa décision du 8 juillet 1989, le Conseil constitutionnel a rejeté un amendement socialiste élargies an amendement sociation dispussant l'amnistie aux licenciés pour fautes lourdes (les « dix » de Remait). Le 14 juillet, M. Mitterrand a proposé une modification de la Constitution qui permodification de la Constitution qui per-mettrait aux citoyens de misir le Conseil

(2) Selon cet article, le projet ou la proposition de révision de la Constitution doit être adoptée en termes identiques pour les deux assemblées. Il n'est pes présenté au référendum si le président de la République « décide de le soumettre au Parlament convoqué en congrès ». Dans or cas, il doit, pour être approuvé, réunir une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

### Communication

Après le rapport sur la concentration au cinéma

### Les salles indépendantes réclament une nouvelle loi

de la culture sur la programmation des sailes de cinéma (le Monde du 20 juillet), M. Dominique Brault mettait en lumière les distorsions de la concurrence entre les grands circuits nationaux et les exploitants iedépendants. La Coordination des indépendants, qui regroupe environ cent soixante exploitants, réclame une réforme de la loi de 1982.

cinima, martèle Jean Henochsberg dans le petit bureau au-dessus de son cinéma, Le Racine. « Il y va de la survie des salles indépendantes. Le rapport Brault est un constat clairement lucide et courageux de la ment lucide et courageux de la situation. Il montre clairement qu'entre nous et les grands circuits de programmation les règles du jeu sont truquées. Les pouvoirs publics doivent rétablir l'égalité des exploitants vis-à-vis des films. - « Le pouvoir politique doit prendre ses responsabilités, renchérit Alain Cramié, propriétaire de salles à Dijon et à Saint-Etienne. Sinon, la Coordination des indépendants Coordination des indépendants n'hésitera pas à mobiliser les spec-

La menace ne semble guère impressionner le pouvoir. Rassem-blement informel et hétérogène, la Coordination des indépendants ne regrouperait qu'une trentaine de cinémas parisiens, derniers Mobi-cans de l'« art et essai » en proie à de sévères difficultés financières. « Il est sout à fait souhaitable de les aider, répond un conseiller du ministère de la culture, mais on ne va pas repasser devant le Parlement pour une trentaine de personnes! .

Le diagnostic est un peu rapide. D'abord parce qu'aux « grandes gueules » parisiennes se sont jointes depuis plusieurs mois des dizaines de salles de province, asphyxiées par la pression des grands circuits nationaux et déques par la faible comba-tivité de la vieille association des cinémas d'art et d'essai. Ensuite parce que, loin d'être de simples salles, les « indépendants » sont, pour la piupart, de véritables entre-prises culturelles indispensables à la viulité de la création cinématogra-

Leurs noms - Saint-Andrédes-Arts, Reflet Medicis Los Action, Mac-Mahon, Escurial, Trois-Balzac - sont chers à des générations de cinéphiles. Dès les années 60, portés par la nouvelle vague, ils ont trouvé au quartier Latin leur territoire et leur public. Ils y out créé le premier complexe multi-salles (les trois Luxembourg) pour défendre à la fois le grand répertoire classique et le jeune cinéma. Ils ont ressorti inlassablement les œuvres de Ford, Rosselini Mizoguchi, Bergman ou Satyajit Ray, Ils out fait découvrir celles de Carlos Saura, Wim Wenders, Théo Angelopoulos ou Raymond Depardon en investissant dans la distribu-tion et, parfois même, dans la pro-duction d'un cinéma alors ignoré par les grands groupes.

Pais Gaumont UGC, Pathé on MK 2 se sont installés au quartier Latin. Ils ont, à leur tour, créé des complexes, récupéré la distribution et la production des talents révélés par les indépendants. Et, par le jeu des ententes de programmation, les des ententes de programmation, les grands circuits out peu à peu mono-polisé l'accès aux films. « l'aurais bien voulu projeter Rainman au Saint-André-des-Arts, explique Roger Daimantis. Parce que c'est un bon film et aussi parce que son succès m'aurait permis d'équilibrer

Dans son rapport au ministre les recettes insuffisantes de films plus difficiles. Mais le distributeur ne m'a même pas pris au téléphone : les circuits se sont réservé l'exploitation du film. Lorsque j'al voulu obtenir A nos amours, de Pialat, j'ai sais le médiateur du cinéma, qui. maiss le médiateur du cinéma, qui, malgré sa bonne volonté, n'a rien pu faire. J'ai été obligé de me payer une page de publicité dans un quoti-dien pour faire pression sur Gau-mont. »

#### Changer les règles du jeu

La pression des circuits ne se fait pas sentir qu'au quartier Latin.

" J'ai dû aller en justice pour obte-« L'ai dû aller en justice pour obte-nir une copie en version originale de Bird à Dijon, raconte Alain Cramié. « Le Petit Diable, qui plait autant aux cinéphilles qu'au grand public, n'a été distribué qu'en version fran-çaise pour toute la province. Est-ce que les distributeurs ne sont plus canables de sevoir chi est leur capables de savoir où est leur public? Ou blen est-ce Pathé qui. distribuant le film en version fran-çaise dans les salles de son circuit, se garde ainsi de la concurrence ? .

Las de frapper aux portes du Centre national du cinéma, du média-teur on du Conseil de la concur-rence, les indépendants exigent maintenant que le gouvernement change les règles du jeu. « Qu'on ne nous assimile pas aux déjenseurs du petit commerce contre les grandes surfaces, plaide Jean Henochsberg. Le problème est bien plus complexe. Si nous ne pouvons plus projeter les œuvres des cinéastes que nous avons lancés, ni accéder à quelques grands films de qualité demandés par notre public, c'est sout l'équilibre de notre métier qui est menacé. Si les indépendants n'existent plus, qui accomplira notre travail de défense du patrimoine et de découverte de cinémas

Et le porte-parole de la coordina-tion brandit les quelques points essentiels qu'il veut voir ligurer dans la loi : un quota minimum de 25 % de films réservés aux exploitants indépendants; la représemation de la coordination à la commission de programmation qui surveille les ententes; l'obligation pour le médiatenr de saisir le conseil de la concurrence lorsque ses tentatives de conci-liation ont échoué. Des mesures très proches de celles que Dominique Brault suggérait au ministre de la culture dans son rapport.

Les indépendents estiment aussi qu'un passage devant le Parlement est indispensable pour réformer le régime des aides aux salles. Une partie de la taxe frappant le ticket d'entrée au cinéma est, en effet, réservée aux investissements des exploitants. Or la loi permet actuellement aux circuits nationaux de rassembler l'aide suscitée par leurs multiples salles sur tout le territoire et de concentrer cette puissance financière pour créer de nouveaux complexes. Le mécanisme favorise done une concentration gaiopante. Mieux encore : les circuits, qui investissent plus souvent que les indépendants, penvent demander des avances et piocher largement dans la calsse où dort l'aide réservée théoriquement aux sailes indépendantes. « Il n'est pas rare de voir un circult proposer de racheter une salle indépendante ou menacer de la ruiner en créant en face d'elle un nouveau complexe, explique Jean Henochsberg. Peut-on tolerer plus longtemps une loi qui permet de nous asphyxier avec notre propre argent?

JEAN-FRANÇOIS LACAN.

#### Anciens directeurs: Composez 38-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM res sur les micro Hubert Beure-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982) Audré Laurens (1982-1985) et index du Monde su (1) 42-47-99-61 **ABONNEMENTS**

Durée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944. Capital social:

620 000 F Principanx associés de la société : Société civile « Les Rédacteurs du Monde », Société anonyme des lecteurs du Monde, Le Monde-Entreprises, MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Beuve-Méry, fondateur.

Administrateur général : Rédacteur en chef : Daniel Vernet. Corédocteur en chef : Claude Sales.

Le Monde PUBLICITE Télex MONDPUB 286 136 F

Reproduction interdite de tous articles, sauf accord avec l'administration Commission paritaire des journant publications, a 57 437 ISSN: 0395 - 2037

7 RUE DES ITALIENS

75427 PARIS CEDEX 09

Le Monde TÉLÉMATIQUE

Tél.: (1) 42-47-97-27

Télex MONDPAR 660572 F

Télécopieur : (1) 45-23-06-81

BP 50709 75422 PARIS CEDEX 09 Tél.: (1) 42-47-98-72 FRANCE BENELUX SUISSE AUTRES PAYS

| ETR    | ANGER: pa | r voie aérienne | tarif sur demai | rde.    |
|--------|-----------|-----------------|-----------------|---------|
| 1 w    | 1 300 F   | 1 389 F         | 1 890 F         | 2 650 F |
| 9 mais | 1 #30 F   | 1 889 F         | 1 404 F         | 2840 F  |
| 6 mois | 720 F     | 762 F           | 972 F           | 1 490 F |
| 3 mais | 365 F     | 399 F           | 504 F           | 780 F   |

ou par MINITEL : 36-15 LEMONDE code d'accès ABO PORTAGE: pour tous renseignements Tél.: 05-04-03-21 (numéro vert)

### BULLETIN D'ABONNEMENT

**DURÉE CHOISIE** 

6 maois 🔲 9 maois 🔲 1 am 🗍 Prénom:\_ . Code postal : \_\_

Adresse : \_\_ \_\_ Pays : \_ Veuillez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

#### **EN BREF**

 Décès de la première femme reporter à la BBC. - Andrey Russel, la première femme reporter à la BBC, commentateur radio, notamment, des grandes cérémonies de la vie de la famille royale, est décédée le 10 août à l'âge de quatre-vingttrois ans. Engagée à la BBC en 1942, alle en devint le seul correspondant de guerre accrédité. Elle fut pendant un quart de siècle l'un des chroniqueurs radio les plus populaires en Grande-Bretagne. Son autobiographie - Une certaine vobt, - publiée en 1985, était une sorte de guide comolet des événements (courons ment de la reine Elisabeth II), mariages, funérailles et déplacements de la famille royale.

journaliste au « New York Times ». - James Markham, chef du bureau parisien du quotidien américain The New York Times, est décédé le 9 août, à l'âge de quarante-six ans. James Markham avait collaboré au magazine Time et à l'Associated Press avant d'entrer au New York Times en 1971, où il venait tout juste d'être nommé

rédacteur en chef adjoint du service étranger. Ayant passé la quasitotalité de sa carrière hors des Etats-Unis - en Inde, au Liban et en Afghanistan, en Afrique de l'Ouest. au Vietnam, puis en Europe - et parlant de nombreuses langues, c'était un spécialiste des relations internailes en même temps qu'un reporter infatigable et soucieux des détails. Sa mort serait due à un sui-

 Mise en demeure du CSA pour neuf radics du nord de le France. — Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a récemment mis en demeure neuf radios FM des régions Picardie et Nord-Pas de Calais de respecter les conditions de leur autorisation. Radio CSM, Jet FM, Radio Saint-Quentin Métropolys et Radio Lafleur se voient reprocher leur absence de programme ; RCP Equi-noxe FM et Radio Touquet temps libre, leur puissance d'émission excessive ; Radio FLI Pacific et Radio Val-de-Liane, le non-respect du programme autorisé et Radio Cité Vauban la non-conformité de son site

The state of the s

d'un produit

7 4 4

2000

Committee of the Confession

4× 479,-

TO DESCRIPTION OF

A 48 Shows age of

- 4 - 4-6 ميره المؤلوب عاصف الدادات

The same of the same

THE PERSONAL PROPERTY.

The other registration (Sec

11 - Mary 12 - Mary

And the second second

And the Property of

The Company of the Company

Company Agency

\* T 1000 464

· we was . - 1870

-

一一一大小小小小

A PRINCIPAL

Commence of the same

And the same

THE RESERVE SHEET

and the second second second second

-

Company Comme

The second section of the second

the St. and St. and St.

THE STATE OF THE STATE OF

Property of the same

te de la companya de

\* \*\*\* \*\* \*\*

The state of the s

The state of the s

5

E ALEX

s anticipées auront le

**英**. 全 者之

140 46 14

200

7 \$40 **44**0

44 304004

LA CHARLET LAND IN

Sec. 840 54

South 2 : 44

8032 W n. w.

---The second AND 18 13

THE PARTY AND A P IN

THE COURSE STATE

ARM STREET

THE AME

The Magness Street

\*\* \*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*

14.16·16.16 1

The same of the

SAME WARE IN THE

المناسبة المحاليجية

Salar Barr.

HAT SHE FAIR

Marie Land

The rate of the con-

STATE OF THE PARTY OF

representative fragments

The same of the same of the same

Children was a second

HAT MANY OF THE

The Access

Application of the second

THE CONTRACTOR

winds. " Service and and

a se grande a

The state of the s

The second second

The second second

The same and the same as E STATE OF

The same with the same

See Selder

-

The state of the s

-

-

The same of the sa 100 The second THE PERSON NAMED IN

Walter to the same

and the same

The second second

The state of the state of A STATE OF THE STA

The second secon

The second second

THE STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF

الا الأساح والمالية المؤليدة

5 TH WAR ---

SECTION AND A SHAPE

Sec 121 12 72 1

# Société

## Des incendies de forêt ont repris dans le sud de la France

Après un répit de quelques jours, les feux de forêt semblent à nouveau se multiplier dans le midi de la France. An cours de la journée de mercredi 9 août, les pompiers out dû intervenir dans le Var, les Bouchesdu-Rhône, le Gard et le Vancluse.

Ces débuts de sinistre out été immédiatemest combattus avec de très importants moyens terrestres et aériens. Cependant, l'un d'enx, près de Cabrières-d'Avignon (Vaucluse), n'a pa être maîtrisé que jeudi matin. Une habitation a été détruite et deux quartiers du village out dû être évacués. Cinq cents hectares de forêt out été ravagés. Les responsables de la lutte contre le feu

s'interrogent sur l'origine de ce sinistre, le 6 août, a été inculpé d'incendie volontaire trois foyers s'étant développés simultané-

Cette situation incite les autorités à renforcer les moyens d'intervention. Ainsi, les renforts qui avaient été dépêchés de l'Île-de-France vers le littoral méditerranéen vont être relevés. Une colonne de quarante-cinq véhicules de la région parisienne devait arriver vendredi à Salon-de-Provence et à

Un barman de Mongins (Alpes-Maritimes) âgé de dix-huit ans, qui a reconnu être à l'origine d'un départ de feu,

et écroué, mercredi, à la prison de Grasse De son côté, le tribunal correctionnel de Carcassonne (Ande) a infligé une peine de trois ans de prison, dont trois mois ferme, à un cultivateur de Bessède-de-Sault qui, le 5 août, avait mis le feu à des bronssailles pour « éloigner les sangliers ».

M. Henri Nallet, ministre de l'agriculture, a annoncé son intention de constituer un groupe de travail qui étudiera « des ures sévères tendant à rendre inconstructible tout espace forestier dévasté par le feu », afin de couper court à d'éventuelles spéculations immobilières.

### CORRESPONDANCE

#### La prévention ne remplace pas les pompiers

La prévention est un volet indis pensable et préalable à toute activité de protection des forêts contre l'incendie. Mais on ne peut l'évoquer à tout propos. Si réduit que soit leur nombre, les feux de forêts existent et représentent toujours l'échec de la prévention. Celle-ci est une action long terme alors que l'incendie réclame des réactions rapides et puissantes. Enfin, prôner la préven-tion quand les forêts flambent revient à demander aux responss bles d'un pays envahi par l'ennemi de s'adresser pour leur défense à des pacifistes. La prévention ne sera jamais parfaite. Il faudra toujours des moyens humains et matériels pour limiter l'extension des feux et leurs conséquences.

> EMILE CUCCHI Capitaine de vaisseau (C. R.) Ancien commandant des marins-pompiers de Marseille.

#### Informer tous les Français

Il est inadmissible qu'aucune information ne soit jamais distribuée concernant les problèmes de séche-resse du sud de la France. Je suis descendue » le 1 « août de Paris en Provence, chez mois, près d'Aix. J'ai morunté l'antore péage ni aucune station-service on ne distribue un petit dépliant qui expliquerait aux touristes les dan gers que court le Sud à cause de la sécheresse. Comment voulez-vous qu'un Normand, un Picard, un Lillois, un Anglais ou un Scandinave qui, lorsqu'il s'assied à terre chez lui se mouille le derrière, puisse imaginer qu'un mégot jeté par la portière de sa voiture embrasera des cen-

Pourquoi, à partir du mois de juin, ne pas systématiquement informer tous les Français, sur toutes les chaînes de télévision et de radio, à l'heure du bulletin météo, sur ce qu'il est interdit de faire dans le Midi pendant l'été: fumer en forêt, jeter sa cigarette par la fenêtre, faire des grillades en plein air, utiliser le feu, sous quelque forme que ce soit, à l'extérieur de chez soi. Et ie ne parle pas des feux d'artifice qui comme celui de Roussillon et de Martigues, le 14 juillet, détruisent des sites uniques en France...

> MIREILLE GRANDVAL Lourmarin (Vanchuse).

#### **SPORTS**

FOOTBALL: Coupe d'Europe de l'UEFA

### **Auxerre trop tendre** pour Zagreb

Battue 1-0 au stade Abbé-Deschamps, mercredi 9 août, par les Yougoslaves du Dynamo Zagreb en match de barrage aller de la Compe de l'Union européenne de football association (UEFA), l'AJ Auxerre a pratiquement perdu toute chance de participer au premier tour de cette compétition. Lors de la deuxième manche, qui aura lieu le 23 août en Yougoslavie, la formation bourguigouse, qui n'a jamais passé un tour en Coupe d'Europe, pourra compter sur une nouvelle recrue : le milieu de terrain belge des Girondins de Bordeaux, Enzo Scifo, qui a signé un contrat de deux ans avec le club

AUXERRE

de notre envoyé spécial

Indéracinable entraîneur de

l'Association de la jennesse auxer-roise (AJA), Guy Roux espérait-il vraiment voir son équipe s'imposer au Dynamo Zagreb à l'occasion de cet incongru tour préliminaire de la Coupe de l'UEFA instauré pour départager les club français et youpionnats respectifs? On ne peut pas avoir été pendant trente ans à la tête d'un tel club et se bercer d'illusions. Il ne devait donc pas en avoir, au vu du comportement de son équipe lors des premières journées du championnat de France, Devant, le Hongrois Kalman Kovacs ne s'est pas encore bien fait à son nouveau rôle d'attaquant de pointe, tandis que l'Ivoirien Didier Otokoré n'a qu'une demi-heure de match dans les jambes. Derrière, Basile Boli, en perte de vitesse à la suite d'une blessure, n'est plus le pilier de la défense à laquelle devait faire cruellement défaut William Prunier, blessé à un genou. Bref le club, qui, faute de moyens financiers, a recruté dix-sept. des vingt et un joneurs dans son centre de formation, a débuté la saison plutôt difficilement.

Quatre matches - deux défaites, une victoire et un nul – avaient montré les lacunes de l'AJA. Guy Roux a essayé d'y remédier lors d'une retraite dans le Morvan avant la rencontre avec les Yougoslaves. Mais le délai était trop bref. A moins que le handicap n'ait été vraiment insurmontable.

En tout cas, mercredi soir, sur les berges de l'Yonne, il y avait une équipe velléitaire qui n'avait même pas de chance (deux tirs de Bernard Ferrer, stoppés par le gardien Ladic, et un autre de Christophe Cocard heurtant le potean) en face d'une autre, qui contrôlait parfaitement la

### purs talents

Avec un bonheur certain. Pour ouvrir le score par exemple : une des rares contre-attaques yougoslaves sinon l'unique, est lancée par Davor Suker; Basile Boli le stoppe sans ménagement : coup franc ; le mur français se met en place, Zvonimir Boban tire, une frappe à la Platini, éliptique; le ballon rebondit sur le poteaudroit, Lesjak reprend de volée, de nonveau sur le poteau; le ballon file devant le but, jusque dans les pieds de Suker qui marque.

A dix minutes de la fin de la partie, ce but, inscrit contre le cours grâce aux espoirs bourguignous. Il était surtout l'œuvre des deux purs talents qui animent le club croate : Boban et Suker,

Le premier traînait un peu la iambe mercredi soir. Un mauvais coup ou une contracture. Mais il lui restait un pied. Un pied de danseur ou de jongleur. Même diminué physiquement il montre une maîtris technique qui devrait faire de lui l'un des meilleurs numéro dix de sa génération; champion du monde juniors en 1987, il fait déjà de l'ombre au Parisien Safet Susic avec deux sélections en équipe A à vingt et un ans. C'est un créateur.

Suker, hui, est un buteur. Davos est plus vieux que Zvonimir de neuf mois. Il est aussi plus athlétique : six kilos de plus pour la même taille. Il est encore plus titré, puisqu'à la victoire dans le championnat du monde juniors 1987, il ajoute une sélection aux Jeux olympiques. Meilleur buteur du championnat yougoslave 1988 pour avoir trompé à dix-huit saisir toutes les aubaines. Et il l'a bien montré mercredi soir.

Avec une telle paire dans son jeu. Zagreb était un trop gros morceau pour Auxerre. D'autant que le gardien yougoslave a réalisé deux véritables exploits, lors des tirs de Bernard Ferrer. Et Guy Ronx a été le premier à en convenir. Ce qui ne l'empêchait pas de faire semblant de situation lors du match retour, dans deux semaines, à Zagreb. Car sa profession est d'espérer, sans forcément croire.

#### ALAIN GIRAUDO.

• La sélection pour Suède-France. - Le sélectionneur de l'équipe de France de football, Michel Platini, a communiqué, mercredi 9 août, la liste des seize joueurs retenus pour affronter la Suède en match amical le 16 août à Malmos. A noter le retour de l'attaquant de Montpellier Eric Cantona, qui avait été exclu pendant un an pour avoir publiquement insulté Henri Michel, le prédécesseur de Michel Platini.

Gardiens : Joël Bats (PSG) et Gitles Rousset (Sochaux); défen-seurs : Manuel Amoros et Eric Di Meco (Marseille), Didier Deschamps (Nantes), Yvon Le Roux (PSG) et Franck Sylvestra (Sochaux): milieux de terrain : Laurent Blanc (Montpellier), Jean-Philippe Durand et Bernard Pardo (Bordeaux), Christian Perez (PSG) et Franck Sauzée (Marseille) : attaquents : Eric Cantona et Stéphane Paille (Montpellier), Jean-Marc Ferreri (Bordeaux), Jean-Pierre Papin apparent du jeu, était le coup de l'(Marseille).

 SKI : Coupe du monde fémi-nine. – L'Autrichienne Anita Wachter a remporté, mercredi 9 août, le super-géant de Las Lenas (Argen-tine), deuxième épreuve de la Coupe du monde féminine de ski alpin 1989-1990, devant la Française Cathy Chedal.

**EN BREF** 

● VOfLE : course du Fastnet. -Le voilier américain Great-News, skippé par Tom Blacklaker, a rem porté, mercredi 9 août, la course du Fastnet, disputée entre Cohes et Plymouth (Grande-Bretagne) at comp tant pour l'Admiral's Cup.

### **POINT DE VUE**

### Les vrais coupables

par Haroun Tazieff ancien secrétaire d'Etat aux risques majeurs

ES incendies de forêt sévissent, comme chaque été. Comme chaque été, on charche des coupables. Ces coupables que l'on désigne, que l'on harasse, que l'on maudit, que l'on condamne - judiciairement lorsque l'on en tient un, ce sont, toujours, des « lampistes ». Jamais, au grand jamais, de vrais responsables. Ceux que l'on baptise, faute de savoir sa propre langua, « pyromanes » (sauf pour les manisques du feu, il s'agit en fait d'incendiaires), sont de pauvres diables, des enfants, des imprudents. Ils mettent le feu, certes, mais ils n'allument pas

Les feux de forêt ont existé de qu'ils scient dus à la foudre, à une étincelle malencontreuse, à la maiveillance, peu importe. Peu importe car un fau, s'il n'y a pas au sol des brousseilles desséchées, du bois mort, tombé ou sur pied, et s'il ne souffle oas un vent suffisamment fort, un feu ne se transforme jamais en incendie, même si l'on ne vient pas l'étouffer à coups de branchages, à coups de semelle ou à coups d'esu : il s'étaindre de lui-même, faute de combustible.

C'est ce qui explique qu'avant et pendant la guerre et durant les dix années qui l'ont suivie, lorsque la forët était habitée et relativement bien entretenue, les incendies de forêts étaient rarissimes. Or aucun pompier ne sortait des villages ou puisqu'ils ne dispossient que d'un matériel rudimentaire, tout à fait inadapté à ce genre de service. Aujourd'hui, où existent de puissantes autopompes, des flottilles bombardiers d'asu, des retardants chimiques, et que des dizzines de milliers d'hommes sont spécialis ces incendies sont mille fois plus.

#### Les broussailles et les taillis

Le paradoxe s'explique : jusque dans les années 50, la forêt était habités et propre. Propre car entretenue, habitée par tous ces métiers aujourd'hui disperus - scieurs de long, bücherons, charbonniers, récolteurs, cueilleurs, cultivateurs sur clairières et sur lisières, bergers. Ils ont disparu avec le dépeuplement des campagnes, lequel a commencé par celui des forêts. A ces « habitants », il faut adjoindre les paysans des vil-lages environnent les massifs forestiers, qui se chauffaient avec le bois mort giané dans les futaies. Ces gens percouraient la forêt en tous sens et preuve tel ou tel grand incendie au

contribuaient à éliminer les broussailles. Le pâturage des chèvres et des moutons maintenait le sous-bois dans un état de propreté qui suffisait largement à interdire aux feux de se transformer en incendies. En outre ces feux étaient rapidement détectés par les habitants de la sylve, qui s'empressaient de les éteindre

Depuis une quarantaine d'années, la forêt n'est plus entretenue. L'entretien, nous dit-on, coûte trop cher pour une forêt non exploitable commercialement. La valeur de l'argument se mesure à l'aune des centaines de millione de francs de pertes annuelles dues aux incendies et du milliard consacré, toujours vainement, à lutter contre eux. Désertifiée et mai entretenue, elle est «sale» : sale des miliards de mètres cubes de broussailles qui y proliferent dès le printemps et que la chaleur de l'été dessèche jusqu'à en faire de l'étoupe. Les feux innombrables, inévitables, qui naissent ici et là trouvent de quoi se nourrir, se propager et chauffer suffisamment pour enflammer les basses branches des arbres. Ce n'est pas encore l'incendie, mais déjà plus que le feu au ras riu sol. Ce feu des branches vivantes, surtout celles des résineux, est destructeur. Il faut désormais des pompiers pour en venir à bout.

L'incendie, lui, ne se développe que lorsque se lève la vent. Plus ce vent est violent, plus formidable est l'incendie. L'incendie de forêt, le vrai, personne ne peut l'éteindre. Les élus qui pleurent pour plus de Canadair sont soit ignorants, soit de mauvais toi : mille bombardiers d'eau n'emê-Seules la chute du mistral ou l'arrivée des flammes à la lisière où le combustible manque sont capables d'interrompre la progression du flésu. Pompiers et aéronefs ne peuvent que tenter de protéger les habi-

Les yrais coupables, ce ne sont nullement les « pyromanes », les incendiaires criminels, les imprudents ni les bergers qui pratiquent en fraude l'écobuege — une pratique ancestrale et bénéfique, stupidement interdite par quelque législateur rond-de-cuir ignorant, - les vrais coupables, ce sont la broussaille desséchée et les taillis non entretenus. Autrement dit ceux qui ne donnent pas aux forestiers les moyens d'entretenir la forêt.

Les défenseurs de la lutte à tout prix (plus de 1 000 millions de francs chaque année qui na partent pas en fumée, eux, et ne sont pas perdus pour tout le monde, quoique tout le monde les paia), les propagandistes de la lutte rétorquent que les incendies ont toujours existé : à preuve un édit de Napoléon ordonnant de fusiller les boute-feux appréhendés ; à dix-neuvième siècle ou en telle année du nôtre, 1927 per exemple. Bien sûr, il y a toujoura eu des incendies, même lorsque le forêt était bien produisait, ici ou là, que quelquesuns per décennie. Aujourd'hui, il y en a des douzaines chaque été : de cent à mille fois plus que jadis.

#### Nettoyer les sous-bois

La seule solution permettant de sauver ce qui demeure de nos forêts sous-bois. Ne pouvant plus compter sur les gens, puisqu'ils l'ont déser-tée, on doit passer par le débrousement mécanique. Celui-ci est parfaitement au point. La débroussailleuse de type « Scorpion » à récupération du broyat pour utilisation en chaudière, sans séchage préalable, permet d'amortir la majeure partie du coût de l'opération. Au lieu d'acheter toujours plus de véhicules roulants et volants, on aurait dû depuis des années acquérir ces engins.

En 1984, Huguette Bouchardeau, alors ministra de l'environnement, et moi-même avions lancé dans le Var par Scorpion récupérateur de broyat. L'engin fut dynamité durant le repos dominical par ceux-là mêmes auxquels les incendies profitent.

Chaque compagnie de sapeurs pompiers devrait être dotée d'au moins un de ces très efficaces engins. Les pompiers, l'année durant, seraient défrayés pour procéder au nettoiement des sous-bois et des l'ONF : cela ne coûterait - prix d'achat et coûts d'utilisation qu'une petite fraction du milliard annuellement gaspitié. D'un autra côté, une pincée de millions de francs permettrait de financer des bergers professionnels qui reprendraient leur métier dans la forêt méditerranéenne : rien ne vaut la chèvre ou le mouton pour l'entretien des sous-

Certains clament que l'entretien et l'indispensable surveillance n'empêchent pas l'incendie. Ils en donnent pour preuve celui de juillet demier, en Gironde, dans cette forêt si soigneusement entretenue (parce qu'économiguement pavante) depuis la catastrophe de 1949, où quatre-vingts pompiers furent brûlés vifs. Je réponds qu'en quarante années il s'est produit un seul incendie grave dans la forêt landaise contre des cantaines et des centaines dans la forêt

il faut certes punir les boutefaux, imprudents, criminels, pyromanes ou incendiaires. Mais ils ne sont pas les vrais fauteurs des incendies de forêt. Ces fauteurs sont ceux qui tolèrent

#### MÉDECINE

Le traitement de la maladie des insertions musculaires

### Une étude anglaise montre l'efficacité d'un produit homéopathique

Un groupe de médecins du St. Bar-tholomew's Hospital de Londres public dans le dernier numéro du *British* Medical Journal (daté du 5 août) les résultats d'une étude tendant à démon-trer les effets positifs d'un traitement homéopathique. Cette étude a été réalisée sur un groupe de trente personnes volontaires souffrant d'un ensamble de volunaries sourrain du de consti-tuant la maladie dite des insertions musculaires. Le produit homéopathi-que, extrait de la sève d'un arbuste, le sumac vénémenx (Rhus noticodendron sumac veneneux (Rous toxicodentron 6 CH), était fabriqué par les laboratoires français Boiron (1). L'étude a consisté à comparer l'efficacité du produit homéopathique à celle d'un placebo, constitué de substances a priori pharmacologiquement inactives et présemé sons la même forme. Ni les médecins anglais, non homéopathes, ni décrire avant leurs patients pe savaient quel produit s'exprimer ».

prescrit. Pour concilier les exigences propres à l'homéopathie et celles de l'évaluation objective des effets pharmacologiques, le groupe n'était constitué que de personnes qui pouvaient, selon les homéopathes, être sensibles à l'action de Rhus toxicodendron.

« Quelles que soient les qualités démonstratives d'un tel essai clinique, on doit s'attendre de la part des « censeurs impartiaux » à plusieurs criti-ques », prévient le docteur Philippe Belon, directeur de recherches aux laboratoires Boiron, qui souligne que le conditionnement psycho-cultur des habituels contempteurs de l'homéopathie est à ce point stéréotypé qu'on peut prendre le risque de le décrire avant même qu'ils aient pu

(homéopathique ou placebo) était Le docteur Bellon explique ains que, contrairement à certaines opi-nions, la maladie des insertions musculaires est de caractère organique (anomalie de la structure du muscle) et non simplement fonctionnel. Il précise, en ontre, que la dilution de Rhus toxicodendron 6 CH fait qu'il existe encore des traces de la substance d'origine (10-15 grammes par comprimé). « Le but de l'essai, explique-t-il, n'était pas de démontrer l'efficacité de médicoments à doses infinitésimales, mais de montrer si un traitement homéopathi-que prescrit selon les règles propres à l'homeopathie était ou non actif. »

(1) En 1983 le Lancet avait publié une étude avec le même produit concluent à son inefficacité dans le traitement de l'arthense de la hanche et du genou.

### **Environnement**

#### La balade des déchets atomiques

Les autorités britanniques du port de Tilbury, près de Londres, ayant interdit le déchargement de barils de déchets toxiques qui devaient être incinérés en Grande-Bretagne, la société canadienne Dominion Textile, à laquelle ils appartiennent, s'est résolue à les faire revenir sur le continent américain. D'autres cargaisons du même genre venant de Montréa sont en route pour Liverpool et vont se heurter aux mêmes difficultés.

D'autre part, « pour sauvegarder sa réputation internationale » le gouvernement danois a décidé de récupérer 430 tonnes de résidus dangereux qui devaient être transportés d'une aciérie proche de Copenhague vers le Brésil, où leur déchargement à été refusé par les autorités locales.

### REPÈRES

#### Columbia de retour dimanche La navette spatiale américaine

**Espace** 

Columbia devrait achever sa mission, dimanche 13 août, et se poser sur la base californienne d'Edwards entre 15 heures et 18 heures (heure trançaise), a annoncé la NASA. Lancée mardi 8 août du pas de tir de Cap-Canaveral (Floride), la plus ancienne des navettes americaines effectue une mission militaire secrète, au cours de laquelle, selon les spéciaistes américains, un satellite devrait être placé sur orbite (le Monde du 10 août). Aucune information ne filtre donc sur ce voi, ni sur l'activité des cinq astronautes partis à son bord. « L'équipage se porte bien et Columbia continue à fonctionannoncé laconiquement, mercredi 9 août, les autorités spatiales américaines. Cette information devrait être la dernière à être diffusée, avant la confirmation, vingt-quatre heures auparavant, de la date d'atternissage

#### Gendarmerie Réorganisation

à la rentrée

Des mesures de réorganisation de la gendarmeria pourraient être annoncées dès la rentrée, a-t-on indiqué, jeudi 10 août, au secrétariat d'Etat à la défense, en réponse aux protestations récemment émises par es gendarmes de Savoie, de Rhône-Alpes, de l'Oise et de Bourgogne. Ces derniers réclament une révision des conditions de travail, des horaires et des rémunérations, ainsi qu'une amélioration des relations avec leur hiérarchie (le Monde du 27 juillet et du 10 août). Le général de gendarmerie Robert Amet, membre des Hautes Etudes de la défense nationale (IHEDN) et président d'un club de réflexion sur la gendarmerie, a proposé que l'on paye les heures ne sont ni rémunérées ni récupérées. « La gendermene est un métier de contraintes lourdes qui doivent étre

#### RELIGIONS

Pour retrouver le pape à la mi-août

### 250 000 jeunes vont prendre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

Des militers de jeunes catholiques à travers l'Europe vont prendre, par des itinéraires variés, la route de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, où le pape les rejoin-dra les 19 et 20 noût.

Après Rome et Jérusalem, Saint-Jacques de Compostelle, près de la côte atlantique de l'Espagne, est l'un des plus vieux pèlerinages de la chrétienté. Il a attiré par millions les fidèles du Moyen-Age, les rois comme les marchands, les soldats comme les paysans. C'est principalement à l'époque du franquisme que ce lieu de pèlerimage au tombeau de l'apôtre Jacques a été réactivé, deve-ment même une étape de choix entre les sanctuaires mariaux de Lourdes

Attaché au souvenir des racines chrétiennes et à la « nouvelle évanselisation » de l'Europe, le pape avait invité, le jour des Rameaux de 1988, toute la jeunesse croyante à reprendre la route de l'apôtre et des pèlerins et à le rejoindre à Composile. Il avait renouvelé son appel, en visite à Strasbourg, en octobre der-nier. Celui-ci semble avoir été assez largement entendu. 250 000 jennes (les deux-tiers d'Espagnols, 20 000 Français, 18 000 Italiens environ) s'apprêtent à prendre les chemins de Saint-Jacques.

C'est un chiffre jamais atteint pour un rassemblement de jeunes autour du pape. Celui-ci arrivera le samedi 19 août pour animer une soirée de « prières et de fêtes » sur le Monte del Gozo (montagne de la joie), dernier obstacle à escalader par les pèlerins avant d'atteindre Compostelle. Le lendemain, Jean-Paul II célébrera la messe aux sanctuaires, avant de se rendre dans les Asturies, à Oviedo et à Covadonga, pour une visite plus classique à l'Eglise catholique espagnole.

Le regain de faveur dont jouissent depuis quelques années les pèleri-nages, notamment chez les jeunes, s'explique par des raisons à la fois spirituelles, culturelles et... spor-

Nº8 MERSUEL AQUT 1989 SPÉCIAL

=QF-99 1

tives. Le rôle joué par Saint-Jacques-de-Compostelle dans l'his-toire et la culture européenne, le goût de l'aventure et de la randon-née, le charisme particulier du pape ont certainement contribué au succès populaire de cette visite.

#### Des routes nombrenses

De France, précédés par dix-sept évêques (dont les cardinaux Decour-tray, Lustiger, et Mgr Cornet, prési-deut de la commission épiscopale de la jeunesse), les vingt mille pèlexins arriveront à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied, en bateau, à moto, à vélo tout-terrain, et même... à cheval. Plus d'un millier de jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans de la région parisieme, majoritairement étudiants, marcheront, du 13 au 18 août, sur les sentiers de la cordillère Cantabrique, entre Cervera de Pisuega et Guardo.

Formant la - flotille Saint-Jacques », une soixantaine de bateaux partiront de la Trinité-sur-Mer et, après des étapes aux Sables-d'Olonne et à La Rochelle, atteindront le port de la Corona avant de se rendre, également à pied, à Saint-Jacques. Soucieux de coller plus près à la tradition, d'autres jeunes vont suivre, en bus et à pied, les routes historiques de Compostelle, avec un rassemblement à Lourdes le 15 août ; la route - occidentale - par le Mont-Saint-Michel, Nantes et Bordeaux ; la route « de Paris », par Angoniême et Agen; la route bénédictine » par Vézelay, les abbayes de Fontgombanit (Cher), de Randoi (Puy-de-Dôme) et de Rocamadour (Lot); enfin la route « orientale » par Ars (Ain), Le Puy, Albi et Toulou

A cette diversité des itinéraires correspond celle des sensibilités et des courants. L'épiscopat n'a pas cherché à faire défiler tout le monde sous la même bannière. A l'organisation du pèlerinage de la région pari-sienne ont pourtant collaboré, pour la première fois, des jeunes d'aumô-neries étudiantes, de la Mission de France (engagée dans les milieux populaires), du mouvement Pax Christi, de communantés charismatiques comme le Chemin neuf ou la Fondation pour un monde nouveau, ainsi qu'un millier de scouts de

La communauté charismatique internationale de l'Emmanuel a préféré faire bande à part. A sou initiative, cinq mille jeunes, dont près d'un millier venant des pays de l'Est (et certains du Liban), partiroat de Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), où l'*Emmanuel* a ses quartiers.

Ils seront, enfin, huit mille (dont scouts d'Europe) à faire la route de Saint-Jacques de Compostelle avec Sam-Jacques de Compostelle avec Jeunes Chrétiens Services, une organisation née de la bourgeoisie catholique versaillaise, qui s'était déjà distinguée en réunissant à Versailles, en mars 1988, un congrès de dix mille jeunes catholiques traditionnels, indépendants des monvements de jeunes de l'Adjantant de jeunes de la leur de la leur de la leur de le leur de leur de le leur de le leur de le leur de le leur de de jeunesse historiques de l'Eglise de France, supporters inconditionde France, supporters inconditionals du pape. Leur pèlerinage en Espagoe sera animé par des personnalités représentatives de cette sensibilité traditionnelle, en progrès dans l'Eglise, comme Mgr Bagnard, évêque du Pay, le Père Manaranche, les pères abbés de Fontgombauld et de Pandel les proises de la Congrés de Randol, les moines de la Congrégation Saint-Jean...

Malgré ces divergences, il a fallu beaucoup de diplomatie à l'épisco-pat pour éviter les initiatives dispersées dans une jeunesse croyante et militante que Jean-Paul II réunirs, au moins provisoirement, sur les routes de Saint-Jacques de Compos-

\* Parmi les livres récents parus sur ce sujet, on lira en particulier le Gutde des chemins de Compostelle, par Jean Bourdarias et Michel Wasielewski. Fayard. 225 pages, 150 F. Ainsi que Sur le chemin de Compostelle, par Guy Dutet. Nouvelle Cité. 190 pages, 89 F.

#### JUSTICE

#### Peu après l'assassinat de Jacques Perrot

### M<sup>me</sup> Cons-Boutboul a versé 140 000 F à Bruno Dassac

M. Vladimir Stemberger, juge d'instruction à Genève, a indiqué, mercredi 9 août à l'AFP, que Mª Marie-Elisabeth Cons-Boutboul a fait verser l'équivalent en francs nisses de 140 000 francs français à Bruno Dassac, peu après l'assassinat de son gendre, Jacques Perrot, à Paris, le 27 décembre 1985.

M= Cons-Boutboul, incarcérée à la prison Bonne-Nouvelle de Rouen, est inculpée depuis le 8 juin dernier de complicité d'homicide volontaire dans l'affaire du mourtre de Bruno Dassac, représentant de cinquante-deux ans, dont le corps avait été retrouvé le 5 mai 1988 dans les eaux de l'avant-port du Havre. Il avait été tué d'une balle de 357 magnum dans le cou (le Monde du 8 et du 9 juin).

C'est à la suite d'une perquisition dans le bureau du fondé de pouvoir de M. Cons-Boutboul, M. Michel Constantin, que le juge genevois a fait saisir des pièces comptables apportant la preuve des versements à Bruno Das

Le fundé de pouvoir qui gérait la fortune placée en Suisse de M. Cons-Boutboul a été inculpé de faux témoignage par le juge genevois pour avoir prétendu, dans un premier temps, qu'il ne s'occupait plus de cette fortune depuis 1986 alors qu'il en a eu la charge jusqu'au début de cette aunée. M. Stemberger, qui a notifié cette inculpation,

vendredi 4 solt, a en outre indiqué à l'AFP que M. Constantin lui avait menti lors de quatre interrogatoires sous serment effectués sur la demande de la justice française dans le cadre des affaires Perrot et

M. Constantin avait été entendu deux fois par le juge Stemberger, en avril et août 1986, à la suite de nat de Jacques Perrot, le l'assassinat de Jacques Perrot, le mari de la femme jockey Darie Boutboul. Le fondé de pouvoir avait été interrogé une troisième fois en mai dernier sur la demande de M. Michel Beaulier, juge d'instruc-tion au Havre, chargé de l'enquête sur la mort de Bruno Dassac. Il a été entendu, de nouveau, jeudi 4 août, par M. Stemberger en présence de M. Beaulier, qui s'était rendu en Suisse précisément pour recueillir des éléments sur les comptes bancaires de M. Com-Boutboul, et de Person Desses (le Monde duté 6. Bruno Dassac (le Monde daté 6-

A son retour de Suisse, M. Beanlier avait interrogé pour la troisième fois M= Cous-Boutboul et celle-ci avait, au cours de cette audition, admis, pour la première fois, qu'elle avait comu Bruno Dassac, ce qu'elle avait nié jusque là

Pour quelle raison M<sup>on</sup> Com-Boutboul a-t-elle fait verser 140 000 francs à Bruno Dassac, peu

ques Perrot? Pour les policiers du SRPI de Rouen, pour ceux de la bri-gade criminelle de Paris, pour M. Michel Beaulier et pour M. Alain Verleene, juge d'instruc-tion à Paris chargé du dossier Perrot, cette question est an centre de la double énigme que constituent les assassinats de Jacques Perrot et de Brono Dassac.

Peu après la mort de Jacques Per-rot, se sachant surveillée par la police, M= Cons-Boutboul passait des communications téléphoniques is la boutique de sa charcutière et voisine, rue Mignard, à Paris (16°). Mais les policiers de la brigade criminelle avaient placé égale-ment ce téléphone sur écoute et enregistré des conversations aux termes sibyllins, où il était question d'argent, avec un mystérieux interlo-cuteur dont M= Cons-Boutboul niera toujours qu'il s'agissait de Bruno Dassac.

Mais après la mort de Bruno Das-sac, les enquêteurs devaient retrou-ver dans ses papiers le numéro de la charcutière. Il reste à committre les explications de M= Cons-Boutboul sur les versements à Bruno Dassac. Pour le moment, les deux juges d'instruction français sont en vacances et la date de la prochaine audition de l'inculpée n'est pas

Après les «révélations» d'un journal sur le blanchiment des narcodollars

### Une enquête est ouverte en Suisse sur l'attitude de la police et de la justice zurichoises

de notre correspondant

**FAITS DIVERS** 

Le quotidien de Zurich, Tagesan-zeiger a publié, dans son numéro du mardi 8 août, un article sur l'affaire dite de la «filière libanaise», ce réseau de recyclage de narcodollars

Thierry Perrin, le pilote d'un scoo-ter des mers qui a provoqué la mort d'un antre « scooteriste » mardi au large de Nice (le Monde du

10 solt), a été inculpé, mercredi 9 solt, d'homicide involontaire, refus

de tribord et conduite sans permis. Il a été écroué à la maison d'arrêt de

Devant la recrudescence d'acci-

dents graves sur les plages méditer-ranéennes, M. Michel Delebarre, ministre de l'équipement, du loge-ment, des transports et de la mer, et M. Jacques Mellick, ministre délé-

gué chargé de la mer, ont amoncé, mercredi, qu'ils chargeaient l'admi-

nistrateur en chef des affaires mari-times, M. Jean-Charles Leclair, d'une mission de deux mois dont le

d'une mission de deux mess cont se but est d'organiser une meilleure formation des plaisanciers. « Il sem-ble que l'imprudence, l'inattention ou la méconnaissance de la régle-

mentation en vigueur alent joué un rôle essentiel dans l'origine de tous

ces événements », ont souligné les deux ministres. M. Leclair va « étu-

deux ministres. M. Loclair va « étu-dier les mesures à prendre pour garantir une formation suffisant des utilisateurs d'engins potentielle-ment dangereux, renforcer leur information, et (...) s'assurer de la bonne adéquation de la régiementa-tion actuelle concernant tant la cir-culation que les matériels », paécise un communiqué qui ajoute que « compte tens de la présence, sur nos côtes, de nombreux ressortis-sants de la CEE, certaines mesures

sants de la CEE, certaines mesures

Une mission pour tenter de limiter

les accidents de la mer

européen. »

qui avait coûté son poste à M= Elisabeth Kopp, ministre de la justice.

Se référant à un rapport interne de la police locale rédigé en 1985, le journal indique qu'à l'époque celleci était déjà an courant des agissements des principanx personnages de la «pizza connection» et de la filière libanaise qui a ensuite pris le

devront être proposées au niveau

M. Mellick a, pour sa part, fait le

tour de quelques plages de la baie des Anges. Là, le ministre a pu

constater que si les arrêtés relatifs à la circulation dans les chenaux et au-delà de la limite de trois cents

mètres sont en général respectés, les

plagistes concitent souvent de faire aigner la déclaration préalable à la location d'un véhicule mantique à

moteur, document qui permet de s'assurer que le locataire connaît et

respectera les règles de sécurité en mer. Ce problème a été soulevé dès

mer. Ce proteime a ete sonieve des septembre 1987 par le maire de Nice, M. Jacques Médecin, qui demandait déjà des mesures plus coercitives et le renforcement des

moyens de surveillance dans le

Le non-respect des règles de navi-

gation est, en effet, le plus souvent à l'origine des accidents mortels sur-venus en Méditerranée depuis le

début de l'été. Pour mieux contrôler et verbaliser les plaisanciers en

er verbatuser les plansanciers en infraction, un opération « coup de frein » a été lancée dans l'Hérault et dans le Gard, qui a mobilisé six vedettes de la gendarmerie, des douanes et des affaires maritimes, ainsi que deux avions et un hélicop-

tère. Bilan de l'opération : cent

trente-quatre bateaux contrôlés et

vingt-cinq procès-verbaux pour

domaine maritime.

relais. Malgré ces informations, souligne le quotidien, les trafiquants et leurs complices n'ont pas été

Le rapport cité par le Tagesanzeiger fait ressortir des liens beaucoup plus étroits qu'on ne le soupçonnait jusque-là entre la mafia turque de la drogue et des agents de change liba-nais établis à Zurich. Ainsi le journal mentionne les relations que l'un des « parrains » tures de la « pizza connection », Yasar Musullah, qui est également impliqué dans la filière libanaise, entretenait avec Mohamed Shakarchi, spécialisé dans le commerce des métaux pré-cieux. Sa société, la Shakarchi Trading de Zurich est soupçonnée d'être mêlée au blauchiment d'argent provenant du trafic de dro-

Le nom de M. Hans Kopp, époux de l'ancienne conseillère fédérale, qui avait siégé an conseil d'adminis-tration de la Shakarchi Trading jusqu'à co que le scandale entraîne la démission de son épouse, figure-rait également dans ce rapport. Le rôle joné dans cette société par M. Kopp surait, selon le journal, dissuadé les enquêteurs de pousser trop loin leurs investigations.

Ç.

Autre détail embarrassant révélé par le quotidien, la police et la jus-tice zurichoises auraient employé un ami de Musullulu comme interprète lors des interrogatoires. Ce dernier, Kurtulus Cemaligil, qui appartient sussi à la mafia turque de la drogue, aurait servi d'informateur à la police zurichoise. Recherché par Interpol, Musullulu avait pu quitter la Suisse sans être inquiété, rappelle le quoti-

#### Absence de bases légales

Interrogé sur ce rapport de police, le procureur du district de Zurich chargé du dossier, M. Marcel Berts-chi, a répondu qu'il en entendait parler pour la première fois et que paner pour in premiere nos et que des soupçons ne suffisaient pas pour ouvrir une procédure pénale. Il a aussi rappelé que les bases légales faisaient toujours défant, en particuber en matière de recyclage d'argent

Le Tagesanzeiger indique encore que l'auteur de ce rapport de police avait, depuis lors, été muté, tandis qu'un magistrat qui sonhaitait un remorcement de la lutte contre le trafic de drogue avait été transféré dans une section chargée de réprimer les délits économiques.

Le département de la justice du canton de Zarich a confirmé, mercredi, qu'il avait demandé au procureur de mener une enquête sur d'éventuelles négligences dans la lutte contre le crime organisé afin de faire la lumière sur les accusations avancées par le quotidien Tagesan-

JEAN-CLAUDE BUHRER

Le Monde



au sommaire du nº 8

de l'homme

Le Monde

La Grande Peur L'abolition des Les droits

prinkers

Révolution

L'ALMANACH DE 1789:

 Août 1789 au jour le jour : la Grande Peur court la campagne. • 4 août : l'abolition des privilèges. • 26 août : la Déclaration des droits de l'homme • Culture : la naissance de la presse parlementaire L'homme du jour : La Fayette • Erranger : comment la Révolution a été accueille en Allemagne et en Grande-Bretagne.

### LE JOURNAL DES DROITS DE L'HOMME:

 Libres et égaux : les points de vue de Marcel Gauchet. Madeleine Reberioux, Elisabeth de Fontenay Le récit des débats parlementaires et la discussion sur les 17 articles de la Déclaration. Les racines des droits de l'homme. Les racines des droits de l'homme dans l'Ancien Régime : la Contre-Réforme catholique en fut-elle le pré-curseur ? • Portrait : Thomas Paine, le passager des droits. • Relire aujourd'hui: Edmund Burke, penseur de la contre-révolution.

### LA GAZETTE DU BICENTENAIRE:

A Dakar, « Toussaint-Louverture », le plus grand spectacle du Bicente-naire réalisé hors de France. « La « Marsellaise noire » de Lamar» nne e Les livres du mois et toutes les manifestations culturelles à Paris et en Province.

> **AOUT 1989** 30 F — Mensuel

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

### Une industrie en « plein boom »

çaises il y a trois ans, le scooter s'ejoute désormais à l'armada des engins motorisés des mers et conneît une voque grandissante : ses ventes ont presque triplé cette saison.

Près de deux mille scooters ont été vendus en France, pour sept cents la selson précédente, un chiffre qui ne représente encore qu'un marché de moins de 100 millions de france, soit dix fois moins qu'aux Etats-Unis, où le scoater existe depuis près de quinze ans.

Ce petit bolide, qui peut atteindre facilement 60 km/h, à hélice pour les plus petits, et à turbine pour les plus gros, se monopolisent près conduit soit assis, soit debout, ventes françaises.

selon les modèles. C'est le dernier-né des engins de plai-sance à moteur, dont le parc total en France s'élève à 486 611 unités, plus du double du nombre total de voillers (226406), selon les chiffres du ministre de la mer cités per la Fédération des industries nauti-ques. La moitié de ces engins de plaisance à moteur aont immatriculés en Méditerranée.

La moitié des scooters sont achetés per des loueurs, le prix (de 25 000 à 45 000 F) restant dissussif pour les particuliers.

Dominant ce marché encore balbutient, les constructeurs japonais Kawasaki et Yamaha monopolisent près de 90 % des **DES LIVRES** 

### Lit Jayen Para

# A 000 F à Bruno Daix

e la justice zurichos

The contrast of the second

Market on the Market Commence that The last site to Francisco ters where the vertical is thereto Agent and the time to the time Mary that he party made a styled for

everte en Suisse

PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

HARRY THAT I HAVE THE - 編7巻 マーヴィン Cortic et al Light

voie littéraire. « En rencontrant Græth, écrit Navel, j'étais comme admis près d'un Dieu le Père, sensiblement amélioré, pour lui raconter au jour le jour ma vie. > Le « vieux Gret » et son ami Jean Paulhan accueillirent souvent le reclus des Amandiers dans leur bureau de la rue Sébastien-Bottin. Navel le prolo allait prendre sa revanche, devenir une sorte de nabab littéraire, nanti d'une légende en or : celle d'un terrasla longue confession

W. Think Price

Cette légende fut exploitée jusqu'à l'usure. Paul Géraidy, dans sa préface aux Travaux, présente Navel comme l'homme du quignon de pain, des ruches d'abeilles et des tâches humbles. Rien que de l'émerveillement sentimental. Jean Giono, pour introduire Chacun son royaume (1960), fait de son auteur un · Hésiode syndicaliste », un chantre de la vérité. On a aussi élu Navel porte-parole du prolétariat, brisant les machines à coups de plume et empoisonnant les champs avec l'encre de la révolte.

teck, celles d'un homme « mort à

beaucoup de choses », conscient

de la difficulté « à se faire, dans

une classe sociale, un destin à

part », celles d'un prisonnier qui

végète dans la cellule infinie de la

S'il y ent un miracle an cours

de l'existence de Georges Navel;

ce fut sa rencontre avec le philo-

sophe Bernard Greethuysen.

l'auteur des Origines de l'esprit

bourgeois, et dont les travaux

annonçaient ceux de Philippe

Ariès et de Michel Foucault. Cet

voix était si virile, si riante que

« son coffre semblait contenir les

charges et les sonneries d'un régi-

ment de cosaques »; fut le pre-

mier à encourager Navel dans la

On a attribué à Navel une nafveté et une force qu'il n'avait pas. A lire ses lettres à Græthaysen, rééditées anjourd'hui par Gallimard, on découvre un homme désarmé, un Navel déponillé de sa légende. Un écrivain qui n'appartient qu'à un seul parti : l'Internationale des humanistes. Un libertaire qui n'a jamais pris au sérieux qu'une chose : la souffrance. Un homme de peine amoureux des livres, mais qui ne peut s'empêcher de dire, avec une grande ironie: - C'est une curieuse chose,

Dans l'une de ses dernières lettres, Navel écrit : « Beaucoup de « fætus de la bourgeoisie », avait chés sur les masses. »

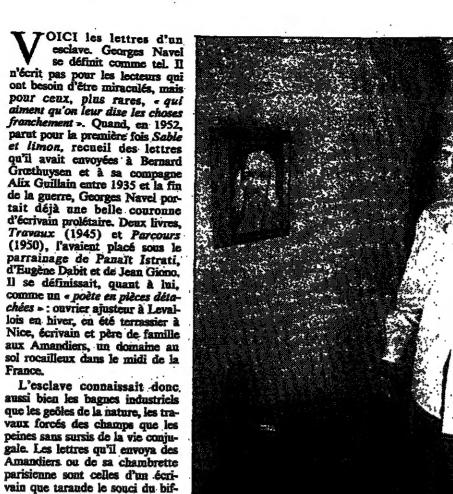

Georges Navel, chez kri, devant an

# Lettres d'un esclave

Quand le terrassier Georges Navel écrivait au philosophe Bernard Græthuysen.

royaume, Georges Navel a peu publié (1). Ce retrait volontaire ne rend que plus précieuse la lecture de Sable et Limon : la longue confession de Navel était un témoignage d'affection, son silence ressemble à un hommage à cet ami, mort en 1946, et sans lequel nous ne disposerions pas aujourd'hui d'une des plus belles correspondances sur la difficulté de vivre et sur l'esclavage que représente l'écriture.

De Georges Navel, on ne cite que deux ou trois phrases qui, croit-on, résument tout son univers. Cela contribue à donner de lui l'image d'un praticien de la bienveillance plein de dévotion pour la Nature. Parmi ces quelques phrases, on affectionne particulièrement cette maxime: « 11 n'y a que la vie où l'on s'émerveille qui vaille la peine d'être vécue. Navel ent cette pensée un jour d'extrême solitude et d'angoisse torturante, elle lui servit d'antidote contre le désespoir. La plupart de ses lecteurs préfèrent prendre pour argent comptant cette déclaration de béatitude, si rassurante.

S'il y a, chez Navel, une certaine · fringale de vrai », c'est une faim qu'il apaise non pas en ingurgitant du sérieux, mais en avalant les pilules apéritives de l'humour. Pour s'en convaincre, il suffit de l'écouter parler de ses aventures chez les « anars hygiénistes », ou dans les tribus végétaliennes, aux côtés de Zarathoustra, un médecin naturiste allemand à la recherche d'une vie nouvelle, qui embarqua toute sa peuplade sur un cargo à destination d'une île de l'Océanie et qui, arrivé à la terre promise, fut poignardé par un rival...

Sur l'autre étiquette qui colle à la peau de Navel comme un numéro de matricule révolutionnaire figure la devise : « Il y a une tristesse ouvrière dont on ne guérit que par la participation politi-

gens vivent sans rien dire, qui du sang d'usine dans les veines et, acceptent leur silence, une vie à quinze ans, deux tentatives de sans signification. Ecrire, c'est suicide derrière lui: « Je voyais seulement choisir, laisser une encore de bons vieux jours à la part importante dans le silence. » société bourgeoise mourante. Depuis 1960, depuis Chacun son Mais plutôt que de vivre résigné, de reproduire l'existence de mon père, je préférais mourir. » En 1919, il se disait tantôt révolutionnaire, idolâtrant Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, Engels et Bakounine, tantôt nihiliste, persuadé que le litre de rouge dissipe la tristesse ouvrière mieux que la griserie engendrée par l'action politique.

> « J'ai le cœur communiste, mais pas la tête politique», confiait-il à Bernard Groethnysen, marxiste de stricte observance, au dire de Jean Paulhan, Navel avait nne « réserve d'hérésies » qui l'empêchait de s'adonner au jeu politique comme à un succédané du jeu de boules. Il ne cessa de répéter, dans les lettres à Grœth: «Je n'attends rien de l'action», • je ne suis qu'un franc-tireur ».

Cet homme qui n'attendait rien de l'action partit en 1936 en Espagne-se battre aux côtés des troupes gouvernementales contre Franco, Sans illusions, cependant, A la veille de 1939, il notait : « La vie internationale est à base de mandibules, et autant vouloir espérer de la musique de la mise en marche d'un concasseur. » Vacherie sur toute la ligne. conclut-il: « Les gros poissons mangent les petits, mais le lac est calme avec des reflets de bonté du

#### « La grande voix de la tristesse »

Il lisait alors plus volontiers Schopenhauer, Montaigne et Nietzsche que les théoriciens marxistes. Il se disait que la vic est une «farce robuste», que la Terre ressemble à un camembert et nous autres à des asticots portant des chaînes dès leur naissance. Il eut ce mot qui résumait toutes ses désillusions : « Les métallurgistes conscients représentent une force beaucoup plus efficace. Mais il n'y a pas tant de métallurgistes conscients que se que » Navel, qui n'était pas un l'imaginent les intellectuels pen-

Navel se serait-il aperçu qu'il a été dupé par le «peuple», que la tristesse ouvrière se guérit par la possession d'un bistrot ou d'un petit commerce? On l'imagine bientôt réactionnaire, tournant le dos à ses idéaux. Mais non. Ce que dit Navel à propos de la tristesse ouvrière, il aurait pu le dire de l'homme moderne, avec son sens du vide et son écran de mélancolie. « Tout ce qu'il y a de triste sur la planète me nage dans l'âme », écrit-il.

Sa correspondance, c'est aussi le recueil de ses rencontres. Ce chemineau des lettres écume les routes, visite les auberges, fouille les refuges à la recherche des professionnels de la mendicité, des « mal nourris », des « tombés en ruine ., des intouchables. Tous ces copains croisés sur la route ou rencontrés sur les chantiers forment une race à part, celle des hommes qui ne campent pas dans le parti pris de l'optimisme, qui ne font pas de l'«espérantisme» une nouvelle religion. Ce sont, aux yeux de Navel, des stoïciens sans le savoir.

Georges Navel est aussi, à sa manière, un stoïcien qui ne fait pas étalage de son endurance. Il écrit, mais il pense que la littérature n'est pas un sport prolétarien. Quand nous étions jeunes, nous avons cru à la littérature. Et je suis parfois troublé, hui dit un jour Græth, de voir combien peu vous y croyez. » Non, Georges Navel ne croit pas en la littérature, il écrit avec la . peur d'embêter » ses lecteurs. Îl ne croit pas aux grands rôles, il écrit simplement pour ne pas étouffer la « grande voix de la tristesse » qui parle en lui. La vie est une chaîne de tourments, mais, dit-il, il faudrait décrocher la Lune. C'est parce que, dans sa lucidité, Georges Navel ne croit pas en la littérature que l'on se prend à rêver d'embarquer avec lui pour Cythère.

ROLAND JACCARD.

\* SABLE ET LIMON, de Georges Navel, Gallimard, 512 p., 160 F.

(1) L'œuvre de Georges Navel est publiée chez Gallimard, à l'exception de Prevaux (Stock, 1945. Repris dans - Folio - m 1 156) et de Passages (Le Sycomore, 1982, annoncé dès 1979 sous le titre la Sidi-Brahim). Pour plus d'informations, on se reportera avec beaucoup de profit à Georges Navel, ou la seconde vue, «Cabier un» sons la direction de Gérard Mendal, Le temps

## Henry Roth et l'apprentissage de la nuit

TRANGE destinée que celle de Henry Roth, qui, de toute sa longue vie, ne publia qu'un livre et vécut dans l'obscurité, passant d'un emploi à l'autre, selon la tradition américaine de la mobilité de l'emploi, tantôt maître d'école, tantôt surveillant (dans un hôpital psychiatrique), éleveur de canards à ses heures puis répétiteur de mathématiques, pour se voir par un caprice du sort, alors qu'il atteignait soixante ans, reconnu et fêté, invité dans le monde entier : Call it sleep, publié en 1933 dans un silence à peu près total, fut redécouvert en 1960 et devint peu de temps plus tard, lors de sa parution en livre de poche, un best-seller mondial. Aujourd'hui, à quatrevingt-trois ans, Henry Roth saie d'écrire son second livre.

En France, le sort semble bien s'être achamé contre Call it sleep : sa traduction, l'Or de la terre promise, publiée en 1968, passa à son tour inaperçue ; l'ouvrage que nous pouvons lire est une réédition.

Né en 1906 dans l'ancien empire hongrois, Henry Roth avait émigré aux Etats-Unis à l'âge de deux ans. Son enfance, telle qu'il la raconte dans l'Or de la terre promise, se passa dans les bas quartiers de New-York, de Brooklyn à l'East Side. à Harlem enfin, entre les blocs noircis que ponctuent les terrains vagues, les dépôts d'ordures et les rails de tramway, décor des ghettos de juifs, d'Irlandais et d'Italiens qui sont au cœur du roman. L'histoire de David Shearle, l'enfant de sept ans qui se heurte à un monde terrifiant, la vie de Henry Roth ne la dément pas : il s'agit bien nuit, le sommeil (Call it sleep) étant une trêve et la forme de paix la plus sûre.

A la fin du livre, après une scène épouvantable où explosant les forces restées en suspens tout au long du récit, l'enfant trouve refuge dans le sommeii: « Ce n'était qu'à l'approche du sommeil que chaque battement de paupières pouvait lancer une étincelle dans l'amadou noir de la nuit. » L'opacité de la nuit est traverséa de lumières fugitives mais récurrentes. Appuyé contre la poitrine de sa mère, qui incame toute la douceur et la sécurité du monde, David Shearle éprouve, le temps de ce contact, un soulagement plus intense encore que le malaise qui l'a jeté là. Les moments d'illumination, ou simplement de bien-être, succèdent à l'oppression et à la détresse.

cées contre l'enfant, par le rabbin, personnage brutal et répugnant, par les gamins du ghetto, précoces et cruels, cette violence omnibrésente se concentre et s'exacerbe dans le personnage effroyable du père. meurtrier du père, tels sont les courants à haute tension qui circulent dans le roman. L'angoisse en est le thème le plus constant, une angoisse qui, au-delà des peurs précises, est monde. « Tout n'était que grisaille, vacuité, absurdité... David avait l'impression de voir toutes choses à travers une paroi vitrée. Quand éclateraitelle, cette cloche de verre posée

### Le mouvement

Les ruptures qui engendrent la panique, l'oscillation permanente entre la béatitude et la ésespoir constituent l'étoffe Shearle. La point de vue est celui d'un enfant; les expériences non pas remémorées ni analysées à distance, mais ressenties dans leur force première, aussi terrifiantes ou merveilleuses qu'elles le furent à l'origine, comme si les impressions avalent été enregistrées à une profondeur telle que la temps n'avait pu en rien les atténuer. La vision de David Shearle, déformée par l'inten-

sité des sentiments, restitue de

l'intérieur, de manière quasi hal-

lucinatoire, le mouvement de la

via et de l'émotion.

Il fallait recréer une langue pour rendre l'ans enfants du ghetto. On peut regretter que la traduction n'y soit pas toujours parvenue. Les monologues intérieurs entrecoupés d'interjections, succédant à des bribes de dialogues comme jetés sur la page, notés au fil des découvertes et des chocs, impriment à l'ensemble du texte le rythme de la pensée erratique. Déjà, pour David Shearle, les mots sont créateurs de magie. « Pareils à une bande de pigeons, les sons s'élevaient en un rythme très ample, remsaient le ciel, flanaient et tournoysient, brillsient, s'assombrissaient, étincelaient encore, ondulaient comme une prairie sous le vent. >

CHRISTINE JORDIS.

★ L'OR DE LA TERRE PROMISE, de Henry Roth, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Lisa Rosenbaum, Grasset, 454 p., 130 F.



290 F DIFFUSION SEUIL



L'ART EST-IL UN FRUIT DEFENDU?





### LA PHILOSOPHIE, par Roger-Pol Droit

### Le moi doute

'EST un beau vocable, le vacance. En passant au pluriel, il a beaucoup perdu. Des migrations artificielles sont varues s'y loger. Condamnés aux loisirs forcés, des innocents y purgent de lourdes peines. Les vacances une fois devenues cérémonial trista et industrie programmée, on a cessé d'entendre combien ce terme singulier doit évoquer une absence, une disponibilité, un manque d'occupation, un espace blanc — sans titulaire ni obligation. Vacance et vacuité ont pertie liée, comme une parentrhèse, sans contenu déterminé ni fonction prévisible, au cœur des activités.

Dans ce vide fragile, il ne s'acit nullement de vacuer à... une tâche

Dans ce vide fragile, il ne s'agit nullement de vaquer à... une tâche définie, de s'employer à tenir un rôle, ou de concrétiser un projet. C'est tout le contraire. Vaquer, tout court, implique de demeurer en suspens, à distance, sans emploi. S'installer dans cet intervalle présuspens, à distance, sans ampiol. S'installer dans cet intervalle pre-caire, tenter d'y demeurer et d'en explorer systématiquement l'étran-geté, voilà, sûrement, l'un des traits les plus constants de l'attitude philosophique. Qu'il faille à la pensée des méthodes, des règles, des objets et des buts, voire des combats ou des joutes, on en conviendra aisément. Mais sans douts lui faut-il, d'abord, comme une condition plus fondamentale, un grand loisir. Aucune réflexion ne se constitue sans prendre ses distances à l'égard des tâches immédiates, des solli-itations de l'hours ou des évidences les mieux sessimées, les philoso-itations de l'hours ou des évidences les mieux sessimées. Les philosocitations de l'heure ou des évidences les mieux assurées. Les philoso-phes, en ce sens, sont toujours vacants. Et chacun sait que cela les occupe besucoup.



Catte situation paradoxale était à rappeler. Laissons de côté son analysa, qui aurait à traverser une multitude de questions, et devrait finalement parcourir toute l'histoire de la philosophie. L'évocation, et cevret finalement parcourir toute l'histoire de la philosophie. L'évocation, en ce creux de l'été, du lien nécessaire entre loisir et réflexion peut conduire à des considérations blen moins vastes. Par exemple : une chronique mensuelle de philosophie dans un grand quotidien, qu'est-ce au juste ? On voudra blen excuser son auteur d'user, pour une fois, d'un pronorm personnel qui n'est pas dans ses faiblesses. Autant le dire : ce qu'est cette chronique franchement le n'en sais rien. dire : ca qu'est cette chronique, franchement, je n'en sais rien.

E crois y avoir signalé, depuis deux ans, bon nombre de grands travaux qui méritaiant de l'être. J'espère, sans pouvoir en être assuré, que l'air du temps n'a pas trop simplement disposé de mes choix. Je me suis efforcé, autant qu'il est en mon pouvoir, de privilégier la force des csuvres, la rigueur de leur démarche ou la diversité de leurs apports originaux, plutôt que mes attirances personnelles ou mes centres d'intérêt. J'estime enfin — cette autosatisfaction va • n'avoir das trahi, pour l'és que je tente de résumer à grands traits, en un vocabulaire qui se veut ole, au terme d'une lecture aussi attentive qu'il m'est permis.

Cela n'empêche pas que le calembour douteux servant de titre à cet article soit justifié. J'avous avoir bien des motifs de perplexité, pour ne pas dire plus. A côté de la trentaine de titres dont j'ai traité en vingt-quatre mois, n'en sais-je pas plusieurs dizaines d'autres qui auraient dû faire l'objet d'un compte rendu ? Parmi les centaines de volumes qu'au fil des mois les postes me transmettent, combien en ai-je lus, aimés, admirés ou estimés — et voulu indiquer, en espérant faire partager, à bon nombre de lecteurs inconnus, tel moment de couverte ? Il n'a rien transparu de tout cela, et il en sera de nouveau ainsi — faute de temps, d'espece, de force aussi... Et que dire des volumes que je n'ai pu même ouvrir, et dont le nombre, inconnu,

Et puis : les limites des compétences d'un individu, les hasards et les nécessités de l'actualité éditoriale, les contraintes de l'information et le poids des déformations, les goûts et les facilités, tout cela, quoi seit jamais, pour des lecteurs la plupart du temps sans visage, et de toute manière disparates, si elles sont excessives ou encore insuffi-santes. Bref, le journalisme n'est-il pas inéluctablement au plus loin de la philosophie, de sa précision, de son sérieux, de ses élaborations

Dans ce malaise — dont j'ai depuis longtemps une conscience iguë, et que cette vacance me donne loisir d'effleurer, il y a plus, me emble-t-il, que les maux « chroniques » dont peut avoir à se plaindre tout critique littéraire. Car, entre la philosophie - son style, son histoire, ses visées — et la presse, il y a des incompatibilités réelles et multiples. Se situer à leur articulation, en des temps où les médias ont acquis un pouvoir démesuré, est évidemment inconfortable.

U'ON entende bien : il n'est pas question de mes états d'âme - je ne sais à quoi correspond ce demier terme, et mes humeurs sont dépourvues d'intérêt. Ce qui est en cause, c'est la nature, et la teneur, d'une chronique régulière de philosophie. aujourd'hui, dans un grand quotidien. En dépit des difficultés aux-quelles on vient de faire allusion — ou plutôt à cause de tels obstacles il est indispensable qu'une telle chronique existe. Elle peut consti-tuer un point de diffusion, panni d'autres, pour quelques travaux essentiels, un reflet fragmentaire des mouvements actuels de la pensée, un rappel, parfois élémentaire et pédagogique, de quelques grandes figures de la tradition.

J'ai même la faiblesse de croire que dans une époque aussi confuse que la nôtre toutes les voies d'accès à la réflexion philosophique ont quelque chose de vital. Il ne s'agit donc pas de négliger celles que la presse peut offrir — quand elle n'est pas indigne de sa tâche — sous le prétexte que les moyens du journalisme sont inévitablement discontinus, déformants et pour une part superficiels. Il s'agirait plutôt de s'interroger sur les façons d'exercer cette activité hybride qu'est le e journalisme philosophique z. Doit-il nécessairement prendre la forme de comptes rendus d'ouvrages français, ou traduits en français,

Rêvons - la vacance y est propice. Una chronique consacrée à la philosophia pourrait n'être pas toujours rivés aux nouveautés des librairies. Sans négliger les livres, elle pourrait, de temps à autre, s'offrir le loisir de silhouetter un courant de pensée ou une école. qu'ils soient d'hier ou d'aujourd'hui. Elle pourrait tenter, çà et là, de brosser la carte d'une question, ou de survoler une problématique. Notre Hexagone ne serait pas son unique terrain. Une œuvre majeure, même si elle n'est pas traduite, un débat important, même s'il ne l'est pas ici, une ébauche d'état des lieux, même s'il concerne le Japon ou le Chili, pourrait lui fournir son thème.

L'ubiquité et l'omniscience n'étant pas dans ses attributs, le chro-niqueur devrait travailler, cas par cas, en collaboration avec des chercheurs internationaux, spécialistes incontestables dans chaq domaine, qui seraient nommément associés au texte final. Par exer ple, it y a bien d'autres dispositifs concevables, et diverses formules à nter progressivement. Je n'en doute pas. Les lecteurs qui le désirent pourraient m'en suggérer. Bien qu'à première vue il semble toujours « déraisonnable de renoncer à du certain pour quelque chose d'encore incertain », comme l'écrit Spinoza, ce pourrait être l'occasion d'œuvrer, par étapes, à quelque réforme de notre entendement.

# LA VIE LITTÉRAIRE

#### Un café littéraire à Lisbonne

## Les lointaines séductions du Grémio

UARTIER traditionnellement intellectuel et littéraire de Lisbonne, où s'égaillent bibliothèque, librairies et bouquinistes, le Chiado s'étend dans le triangle formé par la place dédiée au plus grand poète de langue portugaise, Luis de Camoès, les ruines du couvent des Carmes, et l'extrémité de la Praça do Comércio, que fit édifier le marquis de Bompal. Au cœur de cet arrondissement, les lieux de rendez-vous évocateurs de la Muse ne manquent pas. Que ce soit à la terrasse du café Brasileira, devant laquelle médite la statue de Fernando Pessoa, ou quelques dizaines de mètres plus bas, au numéro 37 de la rue Ivens, derrière les hautes fenêtres du club et café littéraire Grémio Litérario.

La sobre façade rose pâle de ce

palais dix-huitième, préservée, grâce aux murs d'un immeuble mitoyen, des flammes du récent incendie qui a ravagé le secteur, abrite une suite d'espaces somptueux. On y pénètre, ravi par le caime et la fraîcheur, par l'agencement des salles décorées avec goût. Le bleu et les marbres des toilettes féminines valent à eux seuls le détour ; et sans doute a-ton veillé tout particulièrement à leur esthétisme, les femmes n'ayant le privilège de l'endroit que depuis quelques décennies. Bar, salons, salle de gymnastique, sauna témoignent en effet d'une préséance masculine. Jusqu'au premier étage, au milieu des superbes bibliothèques vitrées où Sénèque, Sainte-Beuve, Taine, Etiemble et Jacques Laurent voisinent en bonne intelligence, peu surannée, imprégnée des Fondé en pleine époque roman-tique, et parallèlement à l'installation des régimes libéraux, ce lien convivial a été d'emblée animé par la volonté d'insuffler le renouveau d'une culture nationaliste, où débats intellectuels, techniques ou économiques, à caractère polémique, ou simplement ludique. s'échangeaient dans un esprit progressiste de tolérance. Le 13 mars 1846, plus de quatre-vingts per-sonnalités de l'élite intellectuelle portugaise donnèrent ainsi son acte de naissance au Grémio Litérario sous la houlette du dramaturge romantique Joso Baptista de Almeida Garrett, grand historien des sources orales portu-

Le poète et historien Alexandre Herculano proclamait alors : # « Unissons nos efforts pour augmenter les trésors de la civilisation au Portugal; associons-nous loyalement à toutes les idées généreuses et pures de progrès matériel et intellectuel qui surgiront parmi nous. » La préoccupation essentielle des fondateurs de tendances politiques diverses - était de redéfinir l'identité portugaise; de reconstituer et de préserver le patrimoine culturel mis à

mal par des décennies de troubles

et d'incursions étrangères. Toutes sortes de cours étaient dispensés dans les salons du Grémio: de la philosophie à l'agriculture en passant par l'hygiène. Soirées poétiques, musicales, théâtrales ou gastronomiques (1) alternaient avec les débats d'idées qui prirent parfois le ton solennel des protestations, comme celles qui furent présentées au Parloment, contre la loi sur la presse cernées de bustes, de pupitres et dite loi des Bouchons - de Costa Cabral. Par la suite, personnalités atmosphère de club anglais, un politiques, responsables économi-



Queiroz, qui nommait le Grémio sa « ferme de Lisbonne », jouissant de la lumière « à l'ombre de ce hêtre constitutionnel ».

Des invités de marque - politiques ou littéraires, tels Erskine Caldwell, Ionesco, André Rous-1974, c'est une nouvelle bourgeoi- s'assoupir le Tage... sie que la révolution aux œillets a drainé en ces lieux; et, au cours des années 70, les manifestations culturelles ouvertes au public se sont multipliées, notamment autour de soirées théâtrales étran-

la majorité des sociétaires, social pour les quelque mille six tugaise à Bordeaux.

cents membres qui le fréquentent, la plupart étant lisboètes. On peut y rencontrer aisément les hommes d'influence économique ou politique. Si l'écrivain Augustina Bessa-Luis y a ses habitudes, les femmes demeurent en effectif

Doucement endormi sous les lauriers que lui a décernés la ville en mars 1987, le Grémio Litérario n'incarne cependant plus du tout la figure de proue intellectueile de jadis; et la vivacité culturelle de Lisbonne éclate à présent dans d'autres quartiers de la capitale. Gérald Salles Lanes, son président depuis vingt-deux ans, ronronne du bien-être procuré par la bonne marche de cette institution, qui emploie à l'heure actuelle trente-quatre personnes. S'il y a bien encore un récital de « Musique de bibliothèque » - selon l'expression du président - le preassortis de quelques prestigieuses mier jeudi de chaque mois, ainsi figures intellectuelles, tel l'écriqu'une chorale d'enfants applivain réaliste et polémiste Eça de quée au répertoire des chansons populaires, conversations de salons et divertissements constituent l'essentiel de l'activité du Grémio Litérario, ainsi devenu un luxueux univers de détente.

L'art de la gastronomie a supplanté celui de la rhétorique. Et sin... - ont arpenté le délicieux nombreux sont les sins gourmets à jardin anx allures méditerra- venir savourer les nourritures ternéennes, au fond duquel songe restres, face aux larges baies une petite statue incarnant la vitrées plongeant sur la quiétude Saudade, ce trait unique de l'âme embaumée du jardin, et, au-delà, portugaise. Très fermés jusqu'en sur les toits de la ville où vient

#### VALÉRIE CADET.

(1) Des conférences sur le vin de Bordeaux et des dégustations ont en lieu en Grémio les 14 et 15 juin en présence du président de la République portugaise, M. Mario Soares, et de la poétesse Sophia Mello Breyner. Ces ren politiques, responsables économiques, notables lisboètes out formé rio n'a rien perdu de son prestige tres étaient organisées par Sylviane Sambor, qui était à l'origine, en mai 1988, d'une Semaine de littérature por-

#### Les Rencontres

#### poétiques de Tarascon

Organisées par l'Association générale des rencontres internationales en Provence de poésie d'aujourd'hui (AGRIPPA), les 6= Rencontres internationales de poésie contemporaine se sont déroulées du 4 au 7 août, pour la deuxième année consécutive, à Tarascon. A l'origine de cette manifestation, deux hommes qui illustrent des tendances poétiques différentes. Emmanuel Ponsart, éditeur de « Spectres familiers » et de Zuc. la plus petite revue poétique existante, s'attache plus à l'écriture comme support essentiel du poème ; Julien Blaine, l'un des fondateurs de la « poésie élémentaire », défend dans sa revue DOC(K)S toutes les tandances de la poésie

Des auteurs comme Bernard Heidsieck, Emmanuel Hocquard, Christian Prigent ou Pierre Gamier sont venus parier de leur « posture » poétique et soumettre leurs travaux aux réactions du public. Une quinzaine de petits éditeurs ont également présenté leur production.

Mais c'est la dimension internationale qui est demeurée prédominante au cours de cette manifestation : Chinois (Ma Desheng), Hollandais (Harrie de Kroon), Anglais (Simon Herbert), Américains (Richard Sieburth, Joël-Peter Shapiro) ont démontré que le langage de la poésie pouvait être universel. La poésie arabe, à l'écriture doulou-reuse et blessée, était représentée, au cours d'un spectacle, par Rabah Belamn, Michel Cassir et Moncef Ghachem. Les poètes russes Tolsty, Igor Kholine, Alexis Khvostenko et Konstantin Kedrov ont déploré l'absence de leurs amis poètes. invités par l'AGRIPPA, mais qui n'ont pu obtenir leur visa. Seul Konstantin Kedrov, qui appartient à l'Union des écrivains, a pu répondre à cette invitation. La venue du grand poète d'origine roumaine Gherasim Luca, pour la soirée de ciôture, restera un des moments mémorables de ces rencontres.

NATHALIE GUILLEM.

#### Une nouvelle

### librairie

#### voyageuse

Aux confins de la Nouvelle-Athènes, ce morceau du neuvième arrondissement perisien qui abrita une bonne partie de l'intelligentsia française au siècle dernier, une librairie s'est ouverte récemment à enseigne de « La Troisième Voie »: dans la tradition chinoise, c'est le moment de la nuit où sortent les fantômes, les esprits dis-

La librairie, spécialisée dans les voyages, l'exploration, l'athnocraphie, met un point d'honneur, en effet, à offrir sur le monde entier, France comprise, tout ce qui a pu être publié sur tel ou tel sujet et en particulier ce qui est devenu introuvable en littérature, récits, mémoires, guides, atlas et parfois

étrangers et jusqu'aux titres récents, « La Troisième Voie » offre, à des prix souvent raisonnables, le volume tant désiré pour son itinéraire à soi en Albanie ou, tout bêtement, à Bormes-les-Mimosas, quand ce n'est pas chez soi dans son fauteuil.

\* - La Troisième Voie ». 42, rue Milton, 75009 Paris. Tél.: (1) 40-16-13-87. (Fermée en 200£.)

### Une anthologie

#### de poésie française

### publiée en japonais

Naguère, le Japon passait pour un grand consommateur de littérature française. Depuis, les temps ont, hélas, changé. Cependant, les éditions Seido-sha viennent de publier en un seul volume de Des Kessel disparus aux Morand 850 pages une anthologie (non pas, à tirage limité en passant par les certes, la première de ce type, mais

La nouveauté de l'entreprise tient à son absence de préjugés académiques, qui permettra aux lecteurs japonais de relire les classiques (de Rutebeuf à René Char, en passant par Lautréamont) dans des traductions scrupuleuses et modernes, son principal intérêt stant surtout d'offrir un vaste panorama des contemporains de toute école (Dupin, Réda, Prigent, Roche, Jaccotet, Du Bouchet, Deguy, mais aussi Brassens et Léo Ferré), de ne pas négliger des poètes injustement oubliés ou encore méconnus (Paol Keineg, Catherine Pozzi, Olivier Larronde) et de rendre hommage à l'apport de la francophonie (Senghor, Glissant, Kateb Yacine, et même Rilke...).

R. de C.

### EN POCHE

 Le demier jour d'un condamné, de Victor Hugo, reperaît dans « Le livre de poche », suivi de Claude Gueux et de l'Affaire Tapner (n° 6646). Hugo décrit les demiers moments d'un condamné à mort, ivre de vivre et terrifié par sa fin attendue. Ce Dernie Jour d'un condamné est le magistral plaidover de Hugo contre la peine de mort. Les trois récits sont préfacés par Robert Badinter et commentés par Guy

 Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, Eugénie Grendet, de Balzac, et Candide, de Voltaire, paraissent chez Presses-Pocket (respectivement nº 6004, 6005, 6006) dans une collection intitulé « Lire et voir les classiques » qui offre, outre le texte en version intégrale, une quinzaine de pages de reproductions photographiques illustrant différents aspects de l'œuvre.

 Plusieurs nouvelles de Tchekhov (l'Allu-mette suédoise, Nuit d'angoisse, Fort de café, Vengeance, Imprudence, Drame) sont disponibles chez Presses-Pocket, dans la collection bilingue (nº 3089), qui propose des textes étrangers et leur traduction avec possibilité de se procurer des cassettes enregistrées de morceaux choisis (traduit du russe par Catherine Emery).

● «Le fivre de poche biblio» réédite l'essei de Guy Landreau et Christian Jambet paru, en 1976, chez Grasset — et qui fit un certain bruit — l'Ange (nº 4104). Pour la découverte ou pour la nostaigie...

 Dans la « Bibliothèque Lattès », petite collection de poche reliée sous jaquette, viennent de paraître les *Poésies* de Mellarmé et les *Trophées* de José-Maria de Heredia.

 Le livre de poche » publie douze nouvelles de l'Américain Raymond Carver, traduites par Simone Hilling : les Vitamines du bonheur (nº 3120).

Un joli coup de lune, de Chester Himes, paraît aux « Points » -Seuil, traduit de l'englais par Hélène Devaux-Minié (n° R 363).

 Presses-Pocket reprend Esclaves de l'amour, de Knut Hamsun (prix Nobel de littérature 1920), un recueil de nouvelles traduites du norvégien par Régis Boyer (3327).

ouvrages coloniaux, régionalistes ou sans doute la plus complète) de deux cent vingt-trois poètes français ou francophones, tradults par onze spécialistes, de jeunes universitaires, sous la direction du professeur Kubota.

43.00

10 miles 1 miles 12 m

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 × 160

man and street to

Toge

or or upward

化二二烷二烷烷基

18 11/4

 $||\mathbf{x}|^{2}=||\mathbf{x}|^{2}+2\mathbf{y}^{2}-2\mathbf{y}^{2}|$ 

the state of the s

· was a significant

and the second

-

and the same of the same

14 14 14 MAL

2 10 (5) (4) W

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

A the same of the

1 11 15-15 18 18

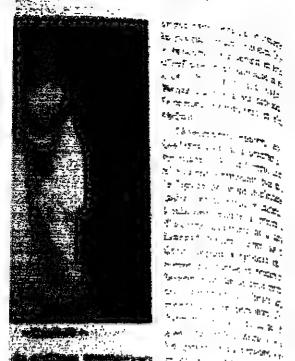

and the second of The survey of the state of 4 . 3 mm

1 - R +

Am To the house

August 201 1 0 4 441

- 1

425 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

was a region of the fire

13 3 4 8 8 9 142 34 435

 $g_{ij} = \chi_{ij} \cdot v_{ij} = e^{i \phi_{ij} \cdot \chi_{ij} \cdot \phi_{ij}}$ 

 $g_{\overline{\alpha}_{i,j}}(x,y_{\overline{\alpha}_{i,j}},x_{i,j}) = g_{\alpha_{i,j}}(x,y_{\overline{\alpha}_{i,j}},x_{i,j}) = g_{\alpha_{i,j}}(x,y_{\overline{\alpha}_{i,j}},x_{i,j})$ 

161 S 1 1 2 2 3 4 4 7 7

1.0

Total Section A Maria ABOUT THE PARTY OF

L'enterrement auquel se rend Vincent est l'occasion d'un Vincent a aimées avaient toutes 200 p., 82 F.

Années-lumière. »

ES vrais voyageurs, chez temps de pause dans sa vie avec Béstrice Commengé, ne Sabine. La pensée de la mort se partent pas a pour partir », donne comme un viatique pour mais pour trouver l'histoire, un un récit entrecoupé de lettres et autre moment du temps, en casde fregments de journal intime, sant les limites de l'espace. Le qui sont autant de souvenirs reconstruits, réfléchis, replacés. Des trois femmes que Vincent a aimées, la première est morte. Depuis, il vit les choses dans l'idée qu'il aurait pu, lui aussi, ne pas les connaître, ou les vivre en

Son refus de l'emprisonnement dans une durée définie l'entraîne à se passionner pour les étoiles et pour ce qui les éclaire : la lumière, et les savants, Galilée, C'est que, pour lui, percevoir l'infinité de l'espace permet d'envisager d'autres étapes de l'histoire, de se confondre aux modes d'approche anténeurs, de retrouver aussi le tracé touffu de la connaissance qui modifie par patiers successifs l'appréhension du monde. Les trois femmes que

le même âge : une façon d'exer-cer la mobilité du point de vue sur un même objet. Double regard sur le passé

personnel et sur l'histoire col-

lective, le roman de Béatrice Commencé he tombe à aucun moment dans le pathétique ou la nostalgie. La sobriété réfléchie des phrases, digne de la traductrice d'Anais Nin, marque l'itinéraire d'une mise en doute des repères du temps, d'une dérive voulue de notre situation dans l'histoire. Seul l'espace reste fiable, parce qu'il n'est jamais fini. «Il y a bien longtemps que l'œif ne suffit plus pour découvrir 🕍 ciel, même au bout d'un télescape. L'astronome aujourd'hui ne s'intéresse plus qu'à l'invisible, à la lumière invisible qui voyage dans l'espace, inlassablement, à la même vitesse. >

MARION VAN RENTERGHEML

\* LE CIEL DU VOYA-GEUR, de Béatrice Commengé, Gallimard, coll. «L'Infini»,

## LITTÉRATURE FRANÇAISE

## L'art poétique d'Henri Thomas

Le Gouvernement provisoire, ou comment la folie est le prolongement logique de la guerre

A guerre est finie. Par quoi scra-t-elle remplacée ? C'est la question à laquelle Henri Thomas répond par son dernier roman, le Gouvernement provisoire. Ses deux heros, Philippe et Benoît, sont là pour rechercher et annuler les traces de la guerre : ils ont été chargés d'inspecter les monuments endommagés en bord de mer, Mais ni l'un ni l'autre ne semblent destinés à sortir de la guerre. Philippe vient de se marier avec une actrice. Il est abandonné par sa femme, qui perd la raison. Et nombreux sont les personnages de ce roman à frôler la folie. On s'aperçoit alors que la réponse d'Henri Thomas à la question qui sert de point de départ à son roman, c'est, précisément, la folie.

La folie est le seul prolongement possible de la guerre. A un désordre social, à la négation de la société par elle-même, succède le désordre individuel, la négation de l'individu par lui-même. Le < gouvernement provisoire », c'est, bien sûr, celui qui a été instauré à Alger, mais c'est aussi le gouvernement provisoire de la rai-

Le roman commence donc au bord de la mer. Les deux jeunes hommes s'installent dans un hôtel confortable où règne un étrange couple, Lucile et Maxime, dont la fille, Domnine, a des comporte-ments incontrôlés. Si le Gouvernement provisoire était un roman ordinaire, on dirait de Lucile qu'elle « provoque » Philippe. Un jour, elle se baigne nue devant lui. Mais ce n'est pas dans le désir immédiat de séduire Philippe. C'est, dit-elle, la «transgression

de la loi ». Cette scène, amenée sans complications inutiles, sans insistance, avec le naturel, l'élégance et le mystère qui caractérisent depnis toujours l'art romanesque d'Henri Thomas, est forte et fondamentale. C'est le centre du livre, qui, quoique situé au premier quart, en amonce l'épilogne, Philippe et Lucile sont tous deux rejetés par le gagne à mesure que l'on avance une société apparemment faite dans l'histoire. DOUR CUX.

Ontre la figure de Domnine, la solie est incarnée par celle de Gilberte, la femme de Philippe, et par le père de Maxime. Une folie qu'il s'agit, à tout prix, de réduire au silence.

On imagine ce qu'un Julien Green aurait fait d'un tel sujet. Domnine aurait probablement en le premier rôle. Et Lucile et Philippe auraient été ravagés par le remords de la fante qu'ils finissent en effet par commettre. On frémit surtout en entrevoyant ce qu'un « faiseur de succès » aurait romans « fabriqués » est d'accom-

« voyageur du ciel » est celui qui

cherche dans l'examen des

étoiles, de la lumière, des pen-

seurs anciens et de son propre

passé un moyen de contoumer

l'une des limites les plus élémen-

taires de la liberté : celle par

laquelle on se trouve projeté

maigré soi dans un lieu et un

temps donnés, figé dans une

sphère de vie aux contours bien

définis qui exclut tout échange et

toute substitution. Voyager, ca

sera jouer avec la temps : « C'est

pour saisir le temps que Vincent

s'enfuit dans l'espece. Regarder

loin, c'est regarder tôt, disent

les astronomes. Pour voyager, la

lumière prend son temps. Pas de

kilometres dans le ciel. La dis-

tance est devenue durée.

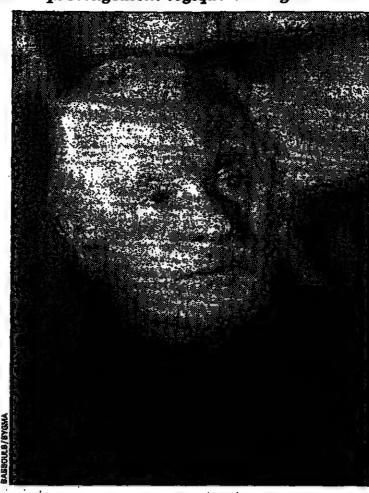

Les romans d'Henri Thomas restituent le mystère brut de la réalité.

pagner l'apparition des protago- La réalité est plutôt constituée nistes d'une sorte de légende, de sous-titre qui permet au lecteur de gagner du temps et de simplifier w vaprésentation du personnage.

Le livre d'Henri Thomas n'« accompagne » pas la lecture. Le lecteur suit le personnage en situation. Le passé de Philippe, celui de Benoît, ne sont jamais résumés, ni racontés. Ils transparaissent dans leurs actes et leurs mots. Et carrieusement le temps que l'on croit perdre, à force de tâtonnements et de quiproques, on

#### L'odeur d'un havane ani flette

Dans la plupart des livres d'Henri Thomas, on croise des figures historiques. Ici, Artaud (la folie) et de Gaulle (une ombre dans une voiture qui file dans la campagne, l'odeur d'un havane qui flotte encore dans une pièce que le général a quittée). Est-ce une manière de rendre « réaliste » une fiction ? Non, la réalité n'est pas ici réduite à la fait d'un tel sujet. Le propre des réunion de quelques simples indices qui affermissent la fiction.

Béatrice Commengé au fond de l'inconnu

comme le balayage d'un radar, où dans une sorte de néant insignifiant apparaissent quelques points lumineux, signaux d'une pré-

Et si l'on s'en tient à cette image, le destin des personnages est formé de creux, que leurs propres analyses ne parviennent pas à combler, tout comme l'Histoire est peuplée de figures que l'on reconnaît à peine à quelques signes et la réalité une discontinuité de sensations qui ne parvien-nent pas à se fondre en un tout. La botte d'un Allemand, un puits étapes retenues, pour faire revicontre laquelle s'appuie Benoît avant de mourir : antant d'éléments qui pourraient réordonner l'histoire dans une narration progressive et psychologique, mais qui, chez Henri Thomas, conservent le mystère brut de la réalité au moment même où elle est perque et avant toute analyse. Les écrivains qui saisissent cet instantià, on les appelle des poètes.

RENÉ DE CECCATTY. \* LE GOUVERNEMENT

PROVISOIRE, PHemi Thomas, Galdmard, 134 p., 75 F.

## Le laboratoire Butor

Deux livres brillants d'un grand écrivain inclassable qui, une fois de plus, abolit les frontières des genres littéraires.

EPUIS longtemps, Michel Butor échappe à toutes les classifications, et, abordant tous les genres littéraires, en abolit les frontières. Connu surtout comme l'un des nouveaux romanciers des années 50, il n'a cessé de publier les livres les plus divers : essais critiques, « albums », « réper-toires », « illustrations », poèmes, textes inclassables dont un dénominateur commun est la recherche littéraire

Une œuvre est toujours pour lui une sorte de laboratoire où s'expriment les rapports les plus complexes entre mots et images (ces deux variantes du graphisme), espace et temps, réalité et apparence. Sous sa plume, le livre devient un lieu d'observation phénoménologique « où étudier de quelle façon la réalité peut nous apparaître ». 1989 lui permet d'abolir, une fois encore, les privilèges des genres littéraires, avec la parution de deux livres très différents : Improvisations sur Rimbaud et l'Embarquement de la Reine de Saba.

#### De la critique à la fiction

Le mythe de Rimbaud s'est construit sur beaucoup d'idées reçues. C'est pour tenter d'en effacer quelques-unes que, revonant avec sa probité intellectuelle aux textes et à la correspondance, Michel Butor public ces Improvisations sur Rimbaud, un petit livre où il aborde, sans souci d'étude exhaustive, un certain nombre des aspects du poète-

« L'énigmatique », « l'écolier », « le bon parnassien », « le voyant », « le mauvais génie », « le bateau lvre », « l'époux infernal », « l'illuminateur », « l'absent », « le photographe », « le marchand passionné », et l'agonisant > sont les douze

poétiques, ses sincérités et ses provocations, ses héritages, ses dépassements, son étrangeté.

Rimbaud regrettait que n'eût jamais existé un « auteur, créateur, poète ». Cette volonté de création, de poésie, est sans doute le secret de l'intérêt passionné que lui porte Butor. En l'étudiant, ne retrouve-t-il pas un de ses pères spirituels? La résonance est grande, en tout cas, entre le critique et son sujet. Sans jamais s'identifier à lui. Butor nous entraîne au sein des espoirs, des consciences, des inconsciences, des illuminations et des remords de Rimbaud, dans une étude quasi amoureuse.

Dans l'Embarquement de la Reine de Saba d'après Claude Lorrain (1), Butor se livre, malgré le titre, non pas à la critique méthodique d'un tableau, mais à une lecture créative, partant de l'œuvre pour rêver lui-même. La collection . Tableaux vivants » lui permet de satisfaire son goût connu pour la peinture (2) et son souci d'« amalgamer image et texte ». La fiction naît du tableau-prétexte : retrouvant le climat des Mille et Une Nuits, Butor se laisse aller à une invention sans cesse renouvelée, où l'histoire de la reine de Saba – la renommée de Salomon, le départ pour Jérusalem, la rencontre avec le roi, les énigmes qui lui sont posées - fournit le point de départ de trente petits textes construits selon des schémas récurrents. D'abord variations sur un mêmo thème, ils apparaissent vite comme les éléments d'un puzzle.

semble découvrir et s'imposer de nouvelles contraintes : des bribes de textes courent d'un bout à l'autre du livre, à la façon de strates ou de rubans ; les voix des personnages entrent en scène tou à tour : rameurs aux noms où Domnine semble vouloir som- vre, comme en pointillé, ce destin d'arbres, porteurs aux noms de brer, des confidences d'une incon- exceptionnel. Dans chacun de ces minéraux, chambrières aux noms nue au petit matin sur un banc chapitres, faisant appel, chaque de fleurs... qui embarquent chepublic, la colonne de l'Odéon fois qu'il est nécessaire, à un vaux, pierreries, présents de texte d'archive, une correspon- toutes sortes destinés au roi de dance on une citation, Butor res- Jérusalem; les uns racontent leur vage, Vieira da Silva...

Au fil de l'écriture, l'auteur

suscite l'adolescent dans son rêve de voyage; les autres chanentourage, ses premières volontés tent l'appel du large dans la joie du récit où s'agglomèrent mots et images : ...l'eau, sa transparence, ses plages, houles, écume. le sel des sirènes, et encore de l'écume, vagues, sa mobilité, ses souvenirs, moires, tanguer, clapotements... »

#### Le festin de l'écriture

La volupté du conteur laisse libre cours à la virtuosité de l'écrivain, les séries aux multiples paramètres logiques se déroulent, enchaînant contraires et analogues en un feu d'artifice verbal : ... un temps pour planter, un pour arracher, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour bâtir, un temps pour détruire... - Comme dans une fugue, toutes ces guirlandes de mots ondulent, s'enrichissent, se dédoublent. A ces voix se mêlent des énigmes qu'une logique purement alphabétique à l'humour évident soumet à la sagesse de Salomon, projetant dans ce passé fabuleux quelques-unes des injustices ou déraisons de notre monde moderne.

Convié au festin de l'écriture, le lecteur subit des vertiges de fantaisie et de jouissance verbales. L'imagination court, l'invention déclenche les images et retrouve des valeurs oubliées du langage... l'or, les diamants, les turquoises, l'eau, les claquoments, les tangages et les miroitements de lune se répondent en des correspondances secrètes.

#### FLORENCE NOIVILLE.

\* IMPROVISATIONS SUR RIMBAUD, La Différence, 204 p.,

\* L'EMBARQUEMENT DE LA REINE DE SABA D'APRÈS CLAUDE LORRAIN, La Différence, coll. « Tableaux vivants », 104 p., 49 F.

(1) L'Embarquement de la reins de Saba a été peint en 1648 par Claude Gellés dit le Lorrain. Il se trouve acmellement à la National Gallery de

(2) Michel Butor est l'auteur de nombreux essais sur Holbein, Le Cara-

### Florence Palace

Réunir tout l'art de Florence en deux volumes : l'entreprise était hardie. Et n'est qu'à demi réussie.

monstrueux. Il se compose de deux volumes fortement reliés et réunis dans une boîte en carton très épais. Il compte mille trois cent douze pages, pèse près de 14 kilogrammes, épuise les manutentionnaires et fait ployer sous lui les étagères des bibliothèques les mieux charpentées. On ne le manipule qu'avec prudence et effort, ne serait-ce qu'en raison de son prix, 2 450 F. C'est cher, plutôt très cher même.

Mais moins cher qu'un weekend à Florence, train, hôtel et repas compris. Or c'est là la seule comparaison utile, puisque la démesure de l'ouvrage obéit à cet étrange et fol dessein : enfermer trois siècles d'art florentin, architecture, scuipture et peinture en un seul livre. Et les y faire tenir sans devoir rogner, simplifier ni omettre. Par la grace d'une illustration proprement miraculeuse, ce projet-ci est rempli.

En près de mille six cents photographies, Takashi Okamura démontre la supériorité royale de sa technique et de son ceil. Avec

E livre a quelque chose de prospectus mal imprimé, il a John Hunisak, suscitent moins regardé monuments et œuvres d'art et en a tiré des clichés dont rait croire que les auteurs ont été on ne vantera jamais assez la fidélité, la finesse et la précision.

Les vues d'ensemble sont claires et explicatives, les détails excellents. Autre vertu: Okamura ne se borne pas à photographier Giotto, Botticelli et la place de la Seigneurie, mais aime des fresques peu connues, les églises peu fréquentées et les panneaux des Offices point encore élevés à la dignité de cartes postales. Résultat, et résultat capital : grâce à lui, cet Art de Florence apparaît comme la somme iconographique nécessaire aux études des toscanolâtres et comme un répertoire dont on doute qu'il soit éclipsé de si tôt par quelque autre labeur d'ampleur.

## Un lyrisme

Un livre, cependant, si beau soit-il, ne peut se passer absolument de textes. Ceux qui accompagnent les images, écrits par

d'enthousiasme qu'elles. On pourconvaincus dès l'abord qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec les reproductions, et que cette certitude les a contristés. Leurs commentaires semblent souvent plus descriptifs qu'analytiques et leur lyrisme évasif date un peu. Telle présentation des fresques de Masaccio ne croit pas nécessaire de s'intéresser à la question de l'invention de la perspective. Telle autre du Printemps, de Botticelli, néglige les recherches récentes sur la symbolique des plantes à la Renaissance. La bibliographie, elle aussi, a des lacunes suspectes.

Tout cela, que n'améliore certes pas une préface de Pierre-Jean Remy, est un peu décevant. La conjonction d'une illustration hors pair et de textes plus substantiels aurait fait de ce livre un monument de l'histoire de l'art. Tel quel, il ne remplit qu'à demi son ambition.

#### PHILIPPE DAGEN.

· · · --- · -- · -- · .

\* L'ART DE FLORENCE, de R. Turner, G. Andres, J. Hunisak et sa technique et de son ceil. Avec pagnent les images, écrits par T. Okamura, éd. Bordas, 2 rohumes, un savoir-faire qui relègue l'ordinaire alivre d'art » au rang de Richard Turner, Glenn Andres et 854 en couleurs, 1 312 p., 2 450 F.





### HISTOIRE LITTÉRAIRE

## Mais oui, Sade est bien vivant

Les biographies de Jean-Jacques Pauvert et de Raymond Jean, la réédition de Gilbert Lely, les détours d'Annie Le Brun, un pastiche, un essai... Le cadavre de Sade n'a pas fini de bouger.

Comte de Sade a crié par la fenêtre, à diverses reprises, qu'on égorgeait les prisonniers de la Bastille et qu'il fallait venir les délivrer. Le gouverneur de la forteresse avertit le ministre, qui donne ordre de transférer l'encombrant prisonnier à Charenton, ce qui est fait dans la nuit du 3 au 4 juillet. C'est ainsi que Sade manqua la prise de la Bastille et dut encore se morfondre plus de neuf mois avant de recouvrer la liberté. Et le précieux rouleau manuscrit des Cent Vingt Journées de Sodome resta dans un coin de sa cellule, à son désespoir, mais peut-être pour notre bénéfice : le manuscrit, demeuré entre les mains de Sade. n'aurait-il pas fini comme d'autres dans un autodafé du ministère de l'intérieur ?

Le second tome de la biographie de Sade par Jean-Jacques Pauvert s'orne, comme il se doit, en couverture, du portrait imaginé par Man Ray : le visage de l'homme de pierre fait face à la Bastille en seu. Quel rapport établir entre la subversion sadienne et l'événement révolutionnaire? La simple identification, pronée par les surréalistes, ne suffit plus. La malignité éditoriale fait reparaître la Vie du marquis de Sade, de Gilbert Lely, disparu il y a quatre ans, au moment où sort la suite de la nouvelle biographie, due à Jean-Jacques Pauvert. Les casuistes pourront, pièces en main, comparer les deux sommes, décider ce que G. Lely doit à ses prédécesseurs, Paul Ginesty, Jean Desbordes, Paul Bourdin et surtout Maurice Heine, ce que J.-

E 2 juillet 1789, le les lecteurs est que chacun apporte quelque chose de neuf.

> Sur la question révolutionnaire, l'opposition entre les deux livres est nette, Pour G. Lely, Sade reste marquis par le sang et par l'esprit, grand seigneur qui n'a pu se compromettre du côté de Marat, « le plus hideux vampire . ou de Saint-Just, e glacial assassin ». Seules la dérision et la prudence expliqueraient ses opuscules révolutionnaires, Philippe Sollers souligne, d'un bref liminaire à cette réédition, le rapprochement que risque G. Lely entre Terreur et

C'est sans doute Sollers encore - dans un court texte publié aux éditions Quai Voltaire - qui tient la plume du pseudo-Sade écrivant une lettre au cardinal de Bernis, l'ancien complice de Casanova, exilé à Rome en 1793. L'apocryphe ne prétend tromper personne : la diatribe contre l'Etre suprême cite, sans les nommer, Hegel, Claudel ou Lacan, pour mieux confondre la Révolution, le féminisme et le refus de la sexualité. Elle fait preuve d'une complaisance bien peu sadienne envers le Saint-Siège et semble ignorer qu'Etre suprême est un nom divin siers, relit les textes, cherche de parfaitement orthodoxe dans la théologie catholique depuis le cardinal de Bérulle.

## par la selitude

Jean-Jacques Pauvert ne cherche ni à imposer une évidence poétique comme G. Lely, ni à faire œuvre de provocateur, ravi J. Pauvert dont a G. Lely, mais de ses propres roueries, comme l'essentiel pour les chercheurs et Philippe Sollers. Il ouvre les dos-repris dans le dernier tome de la commençait à publier sa Vie du promettent des papiers nouveaux,

nouveaux documents. Il nous propose de Sade après 1790 un portrait éclaté : à la fois ci-devant continuant à fréquenter les milieux monarchistes, homme de lettres qui cherche à faire oublier ses frasques anciennes, propriétaire inquiet de toute remise en cause de ses revenus, déjà bien réduits, militant anticlérical pro-

Ce dernier aspect est développé dans le catalogue de l'exposition

che parfois des positions des sans-

biographie, Sade vivant : fidèle au titre qu'il a adopté, J.-J. Pauvert fait vivre devant nous un homme qui n'est pas taillé d'une pièce, prisonnier broyé par la solitude mais incapable de jouer le jeu que lui demande la société, cherchant superstitieusement les signaux qui lui révéleraient la date de sa libération, mais toujours lucide et ironique, puis révolutionnaire à la fois modéré et radical. Le portrait gagne en épaisseur et en vraisembiance ce qu'il perd en cohérence.

marquis de Sade, en 1952. d'opposer à l'ignorance et au refus de lire une image flamboyante du poète maudit. Il revient maintenant à J.-J. Pauvert de rappeler nos incertitudes et nos doutes. Non, Sade n'a jamais tué, mais jusqu'où pouvait-il aller dans ses passages à l'acte? Jusqu'où s'estil amusé à faire peur? Et quels étaient ces documents dont tout le monde, à l'époque, parle avec effroi? Il reste encore à faire pour substituer à la statue de prophète solitaire un Sade dans son temps. Ses actuels descendants

d'autres biographes travaillent dans les archives. Le dernier tome de J.-J. Pauvert, qui comprendra les notes et les références, aidera

Alice Laborde, pour sa part, a exhumé les dossiers concernant le père du marquis au ministère des affaires étrangères. Autant sa volonté de présenter Sade en bon fils, bon mari, victime de ses proches, convaine peu quand eile ne fait pas sourire, autant ses découvertes sur les indélicatesses du comte sont intéressantes. Diplomate d'occasion, envoyé auprès de l'Electeur de Cologne, il se montre incompétent et prompt à confondre sa bourse et celle du roi. Quand il cherche à marier son fils au meilleur prix, il n'apparaît pas sous un meilleur jour. On pourrait ajouter qu'il est déjà coutumier des affaires de mœurs. Mais Alice Laborde ne peut citer une lettre sans l'interrompre de longues parenthèses de commentaires personnels quand ce n'est pas de réquisitoires, car, atteinte de ce virus sadien qu'est l'agressivité, elle en veut beaucoup à G. Lely et à J.-J. Pauvert d'avoir noirci son héros, si gentil garçon.

Si l'agressivité d'un auteur se mesure aux passions qu'il continue à déchaîner, aucune crainte à avoir : Sade est bien vivant Irreductible à toutes les assertions péremptoires qu'il suscite.

MICHEL DELON

\* SADE VIVANT (tome II. 1777-1793), de Jean-Jacques Pau-vert, Robert Laffout, 636 p., 165 F.

\* VIE DU MARQUIS DE SADE, de Gilbert Leiy, rééd. au Mercure de France, 694 p., 160 F.

\* CONTRE L'ÊTRE SUPRÈME, de Sade, Quai Voltaire, 56 p., 50 F.

★ LE MARIAGE DU MAR-QUIS DE SADE, d'Alice Laborde, Champion-Slaktine, 218 p., 135 F.

Michel Delou vient de publier, avec Paul-Edouard Levayer, une authologie des Chansonniers révolu-Poésie-Gallimard ».

-- -- ---

Control of the second

75 99 944 7444 A

the Colore was to

ATT BEEF

THE PERSONAL PROPERTY.

Bri - New York

The same

Section 1

\* \*\* \* £ ,254

وم بهدر مرد ما بدا م

a membra

1 Thank Value

to the state for

Section of white

a game spilliterature

· care in age

The Table

---

F A. P. Spring

n him and

- فالمنظيرين ساء الله الله

# Les prisonniers de la Terreur

qui M™ de Beaumont avait, un jour de mélancolie, montré quelques anciens poèmes d'André Chénier copiés dans son jeune temps - fit beaucoup pour la romantique légende et la légitime renommée de ce · poète assassiné » ; « La Révolution nous a enlevé un homme qui promettait un rare talent dans l'églogue, écrivalt-il : c'était M. André Chénier. Nous avons vu de lui un recueil d'idylles manuscrites, où l'on trouve des choses dignes de Théocrite. Cela explique le mot de cet infortuné jeune homme sur l'échafaud; il disait, en se frappant le front : « Mourir | J'avais quelque chose là! »

André Chénier, né en 1762, n'était en effet âgé que de trente et un ans quand il fut guillotiné, « à 4 heures de relevée sur la place publique de la barrière de Vincennes, dite du Trône-Renversé », avec vingt-cinq autres condamnés, ceux de la « liste Roucher , qui était, lui aussi, poète. Deux jours après son exécution, la Révolution, dans sa phase répressive, s'achevait... Comment un esprit tel que le sien, lucide, vif et savant, s'était-il retrouvé ainsi broyé par la Terreur en cette « dernière nuit », lui qui fut un partisan des premiers temps de 1789? C'est ce que Raymond Jean montre dans cet ouvrage où, mettant en valeur l'action de Chénier, il souligne certains aspects pour le moins complexes de la Révolution francaise.

Membre de la Société de 1789, puis du Club des feuillants, il y exerça son intelligence rationaliste et païenne, mais, rapidement, exprima dans les colonnes du Journal de la Société de 1789, dans le Moniteur, puis dans le Journal de Paris sa violente condamnation des manières révolutionnaires. Dès le premier de ses articles, « L'avis du peuple fran-

¬ HATEAUBRIAND — à cais sur ses véritables ennemis »
qui M

de Beaumont (1790) — que Camille Desmou
1790 lins, porte-parole du milieu des clubs patriotiques, considéra comme un maniseste contrerévolutionnaire, - se répandit sa « renommée de conduite incivique : au nom de laquelle le Comité de sûreté générale allait l'arrêter quelques années plus

## « Ennemi

A la suite de l'entrée triomphale des Suisses à Châteauvieux. auxquels Chénier contestait tout titre de gloire puisqu'ils n'étaient après tout que des soldats professionnels, il fut, à la tribune des Jacobins, traité par Collot d'Herbois de « prosateur stérile » et d'« ennemi du peuple ».

Son propre frère, Marie-Joseph Chénier, auteur dramatique et homme politique, approuva cette diatribe. Alors au paroxysme de son talent polémique, André Chénier répondit, le 10 avril 1792 : On verra si je serai regardé comme un lâche pour avoir, seul et sans soutien, démasqué et dénoncé à la France une poignée d'effrontés saltimbanques qui envahissent l'empire au nom de la liberté, et qui osent décorer du nom de vœu du peuple leurs insolents caprices et leurs fantaisies tvranniaues. -

Le 7 mars 1794, après un an de semi-clandestinité dans la circonscription de Versailles, où son frère avait été élu député à la Convention, André Chénier fut arrêté, emmené à la prison du Luxembourg déjà saturée, puis à Saint-Lazare, qui était une ancienne léproserie, une ancienne maison de correction.

Malgré les efforts de son père qui rédigea un mémoire dans lequel il réclamait « un fils irré-

En 1794, André Chénier et le divin marquis croupissaient à la prison de Saint-Lazare. prochable et privé depuis trois consacre également une biogra-

mois de la liberté qu'il n'a jamais mérité de perdre », André Ché-nier ne bénéficia pas un seul instant de la position stratégique de son frère : il fut accusé, lui qui avait été le secrétaire de l'ambassade de France en Angleterre, d'être un . agent de Pitt ., . mercenaire, salarie, stipendie », mais il fut aussi accablé de mille autres procès d'intention et voies de fait. On ne put d'ailleurs prouver qu'il avait participé, à la fin de l'année 1792, aux efforts du groupe Le Coulteux-Ocariz pour sauver le roi – son attitude la plus compromettante dans l'affaire étant ses amours avec M= Le Coulteux (la «Fanny» de ses poèmes), dont le mari et le frère étaient

Dépérissant en prison, rumi-nant son inutile défense, André Chénier sut pourtant développer dans cette dernière épreuve une étonnante veine lyrique, classiquement rythmée en lambes de douze et huit syllabes, contredi-sant, par sa référence formelle à la Grèce antique et la force de son message, une situation absurde. « Ce n'est pas, à vrai dire, un mince et banal événement, commente Raymond Jean, que cette décision d'un poète français de dire en vers sa colère, son indi-gnation et sa douleur devant le sort inique qui lui est fait et qu'il partage avec un certain nombre d'hommes et de femmes de son

Dans la prison de Saint-Lazare où Chénier fut conduit en mars 1794, croupissaient déjà le peintre Hubert Robert (1), le baron de Trenck et le marquis de « culte de la Vertu »... Mais, le Sade. A ce dernier Raymond Jean 3 décembre — 18 frimaire de

phie raisonnable et synthétique, dans laquelle sont notamment exposées les raisons de cette cinquième incarcération, à

cinquante-trois ans. En 1793, membre zélé et discipliné de la section des Piques, Sade participa, « engagé jusqu'au col, de cœur et d'esprit », aux débats révolutionnaires jusqu'à la limite de l'exténuement, s'épui-sant à défendre ses idées, dont cette « nécessité de faire des lois douces, et surtout d'anéantir pour jamais l'atrocité de la peine de mort, parce que la loi qui attente à la vie d'un homme est impraticable, injuste, inadmissi-

#### « Culte de la vertu»

Comme président de sa section, il refusa de faire mettre aux voix des propositions de condamnation à la guillotine, n'hésitant pas à tendre la main à son beau-père, M. de Montreuil, pourtant responsable à ses yeux d'une bonne part de ses démêlés avec la justice. Lui, l'homme de l'excès et de la cruauté, analyse Raymond Jean, est, dans le domaine des responsabilités politiques réelles, un défenseur de la raison, de la mesure et de l'honneur, à une époque où une telle attitude implique des risques réels. »

Poursuivant son audacieuse carrière de philosophe républi-cain, D. A. F. de Sade alla même jusqu'à présenter à la Convention, le 15 novembre, un projet de

l'an II, - tout bascula à nouveau dans sa vie : il suffit d'un papier retrouvé, indiquant que deux années auparavant il avait demandé à servir dans la garde constitutionnelle da roi. Un mandat d'arrêt est lancé contre lui; alors qu'il corrigeait les épreuves d'Aline et Valcour, composé lors de son précédent séjour dans sa « maison de campagne », le fort de Vincennes, il est arrêté chez « Sensible » — il appelle ainsi sa compagne Marie-Constance

On l'accusa d'avoir combattu le gouvernement républicain en soutenant qu'il était « impratica-ble », de s'être targué d'« avoir été enfermé à la Bastille sous l'Ancien Régime », de trop se référer à l'Antiquité : il faisait, notent ses juges, « continuellement, dans ses conversations particulières, des comparaisons, tirées de l'histoire grecque et romaine, pour prouver l'impossi-bilité d'établir un gouvernement démocratique et républicain en France »...

Le tribunal révolutionnaire le déclara passible de la peine de mort ; il apparut sur une des listes de Fouquier-Tinville qui fixait son exécution au 9 thermidor -27 juillet 1794, - mais, ce jour-là, ses bourreaux, mal informés, ne le trouvèrent point, parce qu'il avait été transféré à la prison de Picpus, tout près de la barrière du Trône, où venait d'être réinstallée la guillotine : ce miraculeux sursis, que Chénier ne connut pas, fut comme confirmé par la fin de Robespierre et de la Terreur. Un mois après, Sade fut réhabilité. En octobre, le voici de nouveau libre, républicain toujours, mais blessé, cassé dans son élan du « civisme le plus épuré » : « Ma détention nationale, écrit-il, la guillotine sous les yeux, m'a fait cent fois plus de mal que m'en avaient fait toutes les bastilles imaginables. »

Dans Français, encore un effort si vous voulez être républicains, texte théorique qui se trouve abruptement enclavé dans le cinquième dialogue de la Philoso-phie dans le boudoir (1795), Sade exposa partie de ses idées politiques. Selon Annie Le Brun - qui continue, après Soudain un bloc d'abîme, Sade (2), à analyser avec minutie les pertinents « allers et détours » de sa propre pensée par rapport au système sadien, - cet important chapitre se trouve incontestablement lié au reste des écrits du marquis par le fil conducteur de « l'idée de corruption. De la corruption du corps par les idées, et des idées par le corps ». Sade concrétiserait là une thématique majeure de son temps, tout en réactualisant l'énoncé de Machiavel sur l'idée de corruption à travers la question du droit naturel : « Est-ce qu'une nation corrompue peut devenir une nation vertueuse? . C'est à cette problématique que Sade ne cessa d'exprimer sons diverses formes - lors de ses interventions au nom de la section des Piques, en prison et dans ses textes politiques - que durent terriblement se colleter les théoriciens de la Révolution de 1789.

#### CLAME PAULHAN.

\* LA DERNIÈRE NUIT D'ANDRÉ CHÉNIER, de Ray-mond Jean. Collection « L'homme et l'événement », Albin Michel. 220 p., 39 F.

\* UN PORTRAIT DE SADE. de Raymond Jean. Actes Sud. 334 p., 190 F.

\* SADE, ALLERS ET DÉTOURS, d'Annie Le Brun. Grasset, 156 p., 70 F.

(1) Jean de Cayeux, Hubert Robert. Editions Fayard, 190 F. (2) Cet ouvrage est en fait l'intro-duction à nouvelle édition des Œuvres complètes de D. A. F. de Sade que Jean-Jacques Pauvert commença à publier en 1986.

### LETTRES ÉTRANGÈRES

The state of the s

ter and the second

the state of the state

Commence of the State of the St

Carried Section

The manage

Survey Bridge

 $\{1/2 \le \alpha < \gamma_{\overline{\alpha}}\}$ 

4 - 16 100

The state of

Control of the Control

# 10 1 14 April 2

St. W. St. L.

Asset topic to recall for Lie.

in the Property

Body Children Berger

ATA F. SAP ..

MARKET BOOK OF THE PARTY

B. Stalland Stalland

The state of the s

and the street

- - - - -

# La pastorale grinçante d'Hugo Claus

L'Espadon, la frustration et la tension d'un village flamand.

ESPADON, le nouveau livre a riugo ciassées et des colères rentrées. Dans son style apre, heurté, métallique, l'auteur du Chagrin des Belges (1) recrée le climat de frustration tendue, d'un village flamand. Sur fond de pastorale grinçante, un enfant, Martin, pris entre la frivolité de sa mère et les remontrances acariâtres de sa grand-mère, ne se résout pas au départ définitif de son père: il n'arrive pas à rire des « choses qui changent ». Il s'invente donc un univers de substitution et choisit de se transformer en espadon, « le plus beau des poissons de toutes les mers ». .

Il glisse en silence à travers les pièces de la maison qu'il noie sous l'azur d'une Méditerranée imaginaire. Emporté par son désir de vengeance, il poursuit le pâle fantôme de son demi-frère et voudrait trancher de son épée la robe de sa grand-mère avant d'« embrocher » son corps qui, parcil à celui des ascendants, n'est « ni chair ni poisson ». Ce dédoublement fictif est sa seule arme pour conjurer la tristesse d'être incompris.

Surtout, après avoir vu un film sur Jésus à la télévision, il s'identifie au Christ et mime son calvaire en portant sur le dos une croix de planches.

Même si le ciel ne lui répond pas, l'enfant garde le pouvoir des métamorphoses, la capacité de jouer avec la vie. Les autres, non. Chacun est condamné à subir sa passion, dans l'espoir - impossible - d'une rédemption, Mademoiselle Dora, qui a voué son exis-. tence à la musique et au chœur Excelsior, sait qu'elle est envahie par des tumeurs mortelles. Le temps de sa mission est arrivé: sauver l'âme de Martin qu'elle



Hugo Claus exprime la distorsion entre les aspirations artistiques des êtres et la pesanteur monocorde de leur pays,

laquelle il a prononçé, un jour, n'arrive pas à définir ni à contenir devant elle, le mot de « mainte-

Le romancier est plus ironique lorsqu'il évoque la personnalité de l'instituteur. Le maître Goosens a composé une Rhapsodie pour voix parlées. Cybèle, le titre de sa · moralité moderne », n'est que la transposition poétique de Sibylle, la mère de Martin qu'il désire en secret. Au cours des répétitions, il s'exaspère des maiadresses de la troupe d'amateurs qui l'interprète. Il prévoit que son œuvre suscitera les ricanements des spectateurs du week-end culturel parodie, à ses yeux, d'une véritable célébration de l'art.

Comme tons, Goosens balance entre les bouffées de véhémence, les élans de ressentiment et la tenaime pour la frascheur avec tation d'un abattement « qu'il

maison de Sibylle Verhegge dans comme si son esprit ne se trouvait pas dans le bon corps, comme s'il évoluait dans un monde inadéquat, dans une époque hostille ». Hugo Claus exprime, avec une justesse cinglante, cette distorsion entre les aspirations sentimentales ou artistiques des êtres et la pesanteur monocorde de leur pays par des ruptures brutales de rythmes, le vertige de questions laissées en suspens, les discours intérieurs que brise le cours de la narration, les passages abrupts de sance rauque. l'imaginaire an réel.

Un seul homme ose, quitte à être damné plus tard, faire éclater la rage souterraine et commune en commettant un acte irréversible dont Hugo Ciaus ne dévoile la nature qu'à la fin du roman: l'ouvrier Richard qui, pendant des semaines, a réparé le toit de la

le brouillard d'une ivresse perpétuelle. Confronté à un commissaire pathétique de fragilité, il avouera qu'il a assassiné sa femme Julia: non par haine, mais simplement parce qu'un soir est remontée en lui « la colère de toutes les années ». Cette colère sèche qui survient quand, après un immense chagrin, on n'a plus de larmes. Elle habite le fond du livre et lui communique sa densité rugueuse, son exceptionnelle puis-

JEAN-NOËL PANCRAZI.

★ L'ESPADON, d'Hugo Class, éditions de Fallois-L'Age d'Homme, 134 p., 70 F.

(1) Julliard.

### Le silence de Wedekind

OUS les fans de Lou Andreas-Salomé ont en mémoire sa rencontre avec l'écrivain allemand Frank Wedekind. La scène se passe à Paris, en 1894. Lou mêne une vie de bohème dans un milieu d'artistes cosmopolites. Elle s'est liée à Knut Hamsun, déjà célèbre pour son roman la Faim, et € beau comme un dieu grec ». Lors d'une soirée donnée par une comtesse hongroise, Frank Wedekind, l'auteur de l'Éveil du printemps, le dramaturge qui fustige l'hypocrisie sexuelle de son temps et qui cultive une réputation d'érotomane distingué, décide de séduire Lou.

Pendant une partie de la nuit, il l'entraîne dans une discussion intellectuelle, s'ingéniant à lui démontrer que la science contraint l'homme à se mortifier lui-même et à souffris de sclérose spirituelle. « Moi qui vous parle, ajoute-t-il, j'ai échappé à tous mas livres d'études comme au pire des esclavages. Et vous, une femme, vous vous y attelez avec plaisir... »

C'est à d'autres voluptés qu'il songe en proposant à Lou de poursuivre cette conversation dans sa chambre. Bien qu'il se métie des intellectuelles, il ne lui vient pas à l'esprit qu'une jeune femme parlant si librement de la sexualité et de la prostitution, se confiant si ingénument à lui, puisse ne pes succomber à son charme. Et pourtant, ses talents de séducteur, qui, si l'on en juge d'après son journal, ne sont pas négligeables, n'auront d'autre effet sur Lou que de le rendre odieux et ridicule à ses yeux. Lou a relaté l'incident dans une nouvelle : Fenitchka (1), et les historiens racontent que le lendemain matin, Frank sonna à la porte de Lou en habit de cérémonie pour lui présenter des excuses. Quelques mois plus tard, il écrivait le drame qui l'immortalisa, l'Esprit... de la terre, où il métamorpho-

destructeur et insatiable sexuallement : l'inoubliable Loulou que Louise Brooks incama, trente ans après, dans le film de

Evidenment, on n'ouvre pas les Journaux Intimes de Wedekind sans le secret désir d'en apprendre plus sur cet épisode de son existence. La déconvenue est totale : rien sur Lou. En revanche, d'innombrables aventures érotiques qui s'achèvent à plusieurs reprises par ces mots : je me mets au lit et je lis Nietzsche jusqu'à l'aube.

## qui fuit l'ennui

A vingt-quatre ans, Wedekind note dans son journal : € Pour l'écrivain, le mariage sereit du gâchis. Si je faisais un mariage d'amour, me réconciliant ainsi avec le monde, alors je n'aurais plus qu'à me laisser enterrer. s A une de ses jeunes amoureuses, il demande ce qu'ella trouve de plus épouvartable dans la vie. Elle lui répond : le désir sans satisfaction. Il secoue la tête et lui mur-mure à l'oreille : l'ennui.

Son journal est celui d'un homme qui fuit l'ennui : il a besoin d'aventures comme d'une drogue et de son journal comme d'une médication qui flatte sa vanité. L'échec du sárkicteur, ce sera son silence à propos de Lou. Là est, peutêtre, sa vérité. L'eût-il livrée dans son journal qu'il n'aurait pas écrit l'Esprit de la terre.

\* JOURNAUX INTIMES, de Frank Wedekind, Edition établie par Gerdbard Hay. Trad. de l'allemand par Jean Ruffet Belfond, 332 p., 145 F.

(1) Ed. des femmes.

### Le légionnaire de D. H. Lawrence

Quand Maurice Magnus devient le personnage d'un roman.

H. LAWRENCE avait le sens de l'amitié. En 1924, il publiait un manuscrit de Maurice Magnus et s'en expliquait dans une très longue préface, une préface si longue, si honnête, si entière que, sans jamais quitter son sujet, elle devenait un roman à elle seule, un essai sur l'amour, la veulerie, les relations sociales, l'individualité, et surtout la guerre.

A Florence donc, où il se trouve, en 1919, D. H. Lawrence est présenté par Norman Douglas à un curieux personnage, plutôt répugnant, au passé lourd. Ce passé, précisément, Magnus l'a raconté dans un livre qu'il n'arrive à caser nulle part. Lawrence est l'écrivain que l'on sait, dépourvu de préjugés, attentif aux singularités, certes, mais impitoyable.

Harcelé par Magnus qui l'entraîne dans un monastère, le poursuit en Sicile, ne cesse de lui réclamer aide, soutien, argent, affection, Lawrence supporte très mal, c'est le moins qu'on puisse dire, cette amitié collante. Et pourtant... et pourtant quelque chose se déclenche en lui.

Le manuscrit d'abord le passionne : c'est le témoignage d'un homme qui a tenté de renoncer à son identité. Ne pouvant participer à la guerre en tant qu'Américain, comme il l'aurait souhaité, Magnus a eu la folle idée de s'engager en Afrique du Nord, dans la légion étrangère. Mal lui en a pris : il y croise non pas les héros sacrificatoires qu'il idéalisait, mais une sorte de racaille dépravée, hainense et égoïste. Et surtout, il y rencontre beaucoup trop d'Allemands pour son goût. Qu'est devenue la guerre? Une abstraction. Et l'humanité? Une

ment pessimistes sont, et Law-rence le premier l'a compris, une violente dénonciation de la guerre, à travers son absence

Et le thème de l'effacement d'identité rapproche ces Souvenirs d'un Américain à la légion étrangère d'un grand récit autobiographique de l'autre Lawrence, T.E.: la Matrice. Magnus, inutile de le préciser, désertera, vivant toutes sortes d'épisodes aventureux (qui mériteraient d'intéresser un cinéaste).

Mais si Lawrence se charge de publier Magnus, c'est qu'il se sent en partie responsable de son suicide, à Malte. Il lui a refusé une dernière obole qui aurait peut-être évité le drame. La publication de cette « carte des bas-fonds de *l'humanité* » que, à juste titre, Lawrence compare à l'œuvre de jeunesse de Dos Passos est, à ses yeux, une sorte de réparation d'honneur.

Outre le texte admirable que Lawrence écrit contre la guerre (probablement l'un des plus virulents, des plus intelligents, des plus vibrants qu'ait inspirés la guerre de 1914), la préface contient un dialogue éblouissant sur l'amitié et l'amour, où l'auteur de Women in Love réaffirme son credo: « Sans affinités physiques profondes, l'amitié intellectuelle n'est rien. - De quoi effaroucher le puritain hypocrite qu'il avait su déceler dans le personnage de roman inespéré que lui offrait un hasard de voyage.

\* SOUVENIRS D'UN AMÉ-RICAIN A LA LÉCION ÉTRAN-GERE, de Maurice Magnes, pré-face de D. H. Lawrence, traduit de l'anglais par Eric Deschodt, édidéchéance. Ces pages profondé- tions Salvy, 392 p., 145 F.

### AU FIL DES LECTURES

### Beardsley le scandaleux

RTISTE scandaleux et célèbre illustrateur d'Oscar Wilde, Aubrey Beardsley était, en 1894, sévèrement jugé par les moralistes de service pour sa revue, The Yellow Book : il empruntait des agencements de lignes inventés par les Japonais et emprumant des agencaments de lightes lives les les Sapour les « destinés à des fins de décoration agréables et joyeuses pour les appliquer au grotesque le plus malsain »; il avait trouvé une note, concluait l'article du Times, qui « combinait la brutalité anglaise et la lubricité française ». Le fragment de roman qu'il écrivit (Sous la colline), par lui-même expurgé et publié dans The Savoy, lui causa bien du remords pendant les quelques années qui lui restaient à vivre. Sentant sa fin prochaine (il mourut tuberculeux à vingt-cinq ans), il demande qu'on détruisit ses pornographies. L'Histoire de Vénus et de Tannhäuser, qui pareît aujourd'hui dans une très jolie édition chez Fata Morgana, est la version non expurgée de Sous la colline, le texte unique qu'il composa, accompagnée de ses illustra-

Une nouvelle traduction (1) rend habilement compte de l'écriture d'Aubrey Beardsley, qui est l'exact équivalent de son graphisme, tarabiscotée, surabondante et contournée, tout en volutes et arabesques. On a dit de Beardsley qu'il « chiffonnair la réalité avec une pession fébrile de couturier »; il est vrai que l'érotisme est davan-tage dans l'extravagance de l'ornement que dans la nudité, rarement représentée, dans ces robes dentelées, décorées, ruchées, drapées et volantées, qui découvrent joliment les seins de Vénus, dans ces formes fantastiques, ces plantes dressées et raidies, ce monde hérissé de piquants où se meuvent des personnages étranges et difformes. Quant aux audaces que Beardsley avait jugé bon de supprimer, enrobées dans une frénésie de détails et de fioritures, elles nous semblent aujourd'hui aussi séduisantes que « le joli petit mantelet de soie rose pigeon qui flottait sur les hanches de Tannhauser et mettait parfaitement en valeur les courbes de son

## L'érotisme d'Angela Carter

🤏 ET univers de l'outrance et du bizarre, de l'érotisme et de la perversité, une romancière comme Angela Carter, dont on a pu lire récemment Des nuits au cirque (2), y puise nombre de thèmes et d'images. Feux d'artifice, le recueil de nouvelles qui paraît en français, fut publié en Angleterre en 1974, c'est-à-dire avant la Compagnie des loups (3), cette révision magistrale et subversive des contes de fées les plus célèbres. On y entend l'histoire de Lady Pourpre, une marionnette de grande beauté, image morte dont l'inhumanité n'est en fait que l'aboutissement de la cruauté et de la luxure ; on y voit « la trop belle fille du bourreau » s'allonger sur le billot éclaboussé de sang pour y subir les assauts de son père ; on suit, « en pénétrant au cœur de la forêt », un couple d'adolescents, frère et sœur, dans leur découverte du paradis terrestre et de l'arbre défendu, qui leur révélera non le péché, mais e les horizons jusque-là insoupçonnés, inconnaissables et innommables de l'amour »

Dans une métropole qui peut être New-York (la Passion de l'Eve nouvelle (4) ou Tokyo (la Chair et le Miroir), gigantesques métaphores de la mort et de la dissolution, les personnages errent et se transforment. L'inceste et l'androgynie, la femme fatale ou la victime, les métamorphoses et les changements de sexe, tels sont les thèmes et les fantasmes qui traversent l'érotisme, imprégné de romantisme noir, d'Angela Carter.

### Martin Amis, Paul Theroux, deux faces de l'horreur

l'horreur plutôt que dans le merveilleux - que nous invitent deux écrivains contemporains, Martin Amis et Paul Theroux. L'héroine de D'autres gens, de Martin Amis, fait un voyage dans un inconnu terrifiant, tout comme le protagoniste principal d'O-Zone, l'épais roman de science-fiction écrit par Paul Theroux. Mais tancis que l'une, plongée dans l'état d'amnésie par l'effet de quelque incompréhensible châtiment, recherche son identité et son passé au sein d'un environnement désormais étrange et plein d'embüches, l'autre, perdu dans un monde dévasté par la bombe atomique, opère un retour vers la nature. La science-fiction dans un cas, l'utilisation de l'amnésie dans l'autre, permettent de jeter un regard neuf sur le monde. Voici donc deux romans d'apprentissage qui constituent aussi un commentaire sur la société moderne.

Le New-York d'O-Zone, devenu une cité policière, est entre les mains des « propriétaires ». Les « étrangers », ou mutants, le plus souvent atfligés de maiformations diverses, sont pourchasses et mis à mort. La torture est le passe-temps et la forme de « pomographie » la plus répandue. Fait prisonnier par une tribu de nomades lors d'une exploration en zone interdite, l'adolescent surdoué d'O-Zone comprend que l'e état sauvage » est préférable à une civilisation dominée par la technologie.

La vision qui ressort de tels livres, qu'il s'agisse de la cruauté humaine ou de la sexualité, analysées dans des scènes d'une violence primaire et monotone, nous porte fort loin de l'univers foisonnant d'Aubrey Beardsley, si « brutal et lubrique » qu'il ait pu paraî-

\* L'HISTOIRE DE VENUS ET DE TANNHAUSER, d'Ambrey Beardsley, avec un avant-propos d'André Pieyre de Man-diargnes et treize illustrations de l'auteur, traduit de l'anglais, Fata Morgana, 104 p., 69 F.

★ FEUX D'ARTIFICE, d'Angela Carter, traduit de l'anglais par Françoise Cartano, Presses de la Renaissance, 138 p., 89 F. \* D'AUTRES GENS, de Martin Amis, traduit de l'anglais par Géraldine Koff-d'Amico, Christian Bourgois, 284 p., 120 F.

\* O-ZONE, de Paul Theroux, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gérard Lebec, Calmann-Lévy, 468 p., 149 F.

(1) L'Histoire de Venus et de Tamhäuser a déjà été publiée chez Losfeld en 1963. (2) Seuil, 1988. (3) Seuil, 1985. (4) Seuil, 1982.

Vous écrivez? Écrivez-nous!

Important editeur pansien recherche, pour ses differentes collections, manuscrits inedits de romans, essais, récits, memoires, nouvelles, poesie, theatre...

Les ouvrages retenus feront l'objet d'un fancement par presse, radio et felevision. Contrat defini par l'article. 49 de la loi du 11/03/57 sur la propriete litteraire Adressez manuscrits et CV a La Pensee Universelle Service L M 4, rue Charlemagne 75004 Paris Tel 48.87 08 21

LA PENSÉE UNIVERSELLE EDITEURS LA PENSÉE UNIVERSELLE ÉDITEURS





### Radio-télévision

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément du samedi daté dimanche-landi. Signification des symboles : > Signalé dates « le Monde radio-télévision » D Fim à éviter » Ou peut voir » » Ne pas manquer » » » Chef-d'œuvre ou classique.

#### Jeudi 10 août

#### TF 1

20.30 Feuilleton: Orages d'été, De Jean Sagola, avec Annie Girardot, Gérard Klein, Alain Doutey (5° épisode). 22.05 Série: L'ami Mampassant. Histoire d'une fille de ferme, de Claude Santelli, avec Dominique Labourier, Paul Le Person, Henri Viviojeux. 23.15 Feuilleton: La citadelle. De Peter Jeffries et Mike Vardy, d'après A.J. Crunin, avec Ren Cross, Gareth Thomas (7° épisode). 0.10 Journal et Métée. 0.30 Série: Drôles d'histoires. Mésavenures: Confession. 0.55 Série: Drâles d'histoires. Intrigues: Nuit rouge. 1.20 Feuilleton: C'est déjà demain.

20.35 Cinéma: le Vicomte de Bragelouse II Film italien de Fernando Cerchio (1955). Avec Georges Marchal, Jacques Dumesnil, Dawn Adams. 22.10 Speciacle: La Madeleine Proust à Paris, Sketches de Laurence Semonin. 23.05 Informations: 24 heures sur la 2. 23.25 Météo. 23.30 Soitante secondes. René Dumont, agronome. 23.35 Documentaire: Danseur étoile. 3. Nouvelles voies, de Derek Bailey.

#### FR3

20.35 Cinéma: Nais su Film français de Raymond Leboursier et Marcel Pagnol (1945). Avec Fernandel, Jacqueline Bouvier, Hearl Poupoa, Raymond Pellegrin. 22.35 Journal et Météo. 22.55 Magazine: Océaniques. La vie filmée, de Jean-Pierre Alessandri et Jean Baronnet. 2. 1930-1934. Le cinéma d'amateurs. 23.45 Masiques, musique, Jazz: Fujiyama, de Philippe Lacarrière.

#### CANAL PLUS

20.30 Chéma: Escort Girl & Film britannique de Bob Swaim (1986). Avec Sigourney Weaver, Michael Caine, Patrick Kavanagh. 21.55 Flash d'Informations. 22.90 Cinéma: Hamburger Hill & Film américain de John Irvin (1987). Avec Anthony Barrile, Michael Patrick Boatman, Don Cheadle (v.o.). 23.45 Cinéma: Magnificient Warriors D Film chinois (Hongkong) de David Chung (1987). Avec Michelle Khan, Matsui Tetsuya, Richard NG. 1.15 Cinéma: Riposte insmédiate D Film américain de Terry J. Leonard (1986). Avec Fred Dryer, Brian Keith.

20.35 Teléfilm : Chimbeach. De Rod Holcomb, avec Dana Delany, Nan Woods. 22.15 Série : Hammer house of horror.

23.18 Sport : Course d'Europe à la volle. 23.15 Série : L'enquêteur. 0.00 Journal de minuit. 0.05 L'enquêteur

#### M 6

28.30 Téléfilm: Prototype humain. De David Greene, avec Christopher Plummer, Arthur Hill. 22.16 Série: Poigne de fer et séduction. > 22.35 Théâtre: Il est important d'être aimé. Pièce d'Oscar Wilde, réalisée par Jacques François. Avec Jacques François. Henri Garcin, Franço Delahalle. 0.15 Six minutes d'informations.

#### LA SEPT

20.30 Théâtre : L'âge de monsiour est avancé. De Pierre Etaix. 22.95 Musique nocturae. De Dominique Jameux. En stéréo, 22.30 Documentaire : Chronique de l'infection. De Gérard Kouchner, 23.30 Téléfilm : Puccini. De Tony Pal-

#### FRANCE-MUSIQUE

20.05 Concert (donné le 5 juin lors du Festival de Vienne); 20.05 Concert (donné le 5 juin fors du Festival de Vieme); Concerto pour violoncelle et orchestre, de Schortka; Psyché, poème symphonique pour charar et orchestre, de Franck, par l'Orchestre symphonique de Vienne, le Wiener Jeunesse Chor. dir. Kurt Masur; sol. : Natalia Gutman, violoncelle 22.25 Après-concert. 23.18 Les soitées de France-Musique. Le Paris Prokofiev.

#### FRANCE-CULTURE

PHANCE-CUL I UNE

20.00 Les rescontres de Pétrarque. Pourquoi la guerre nous
hante (1939, cinquante aus après) ; Le cinéma. Déhat enrogistré au Festival de Montpellier. 21.15 Mémoires du siècle.
Jeanne Lévy, titulaire de la chaîre de pharmacologie à la Sorbonne en 1930. 22.15 Fred Deux et aon double. L'arrivée au
Maroc. 22.40 Musique mocturne. La Roque-d'Anthéron, neuvième Festival international de piano. Laurent Cabasso :
Rondo en la mineur, K 511, Sonate nº 16 en si bémol majeur,
K 570, Sonate nº 17 en ré majeur, K 576, Sonate nº 18 en fa
majeur, K 533 et K 494, Fantaisie en ut mineur, K 475,
Sonate nº 14 en ut mineur, K 457, de Wolfgang Amadeus
Mozart. 0.05 De jour au lendensain, 0.50 Musique : Au bar
des filhostiers (rediff.).

#### Vendredi 11 août

TF 1

13.35 Fetilleton: La figne de chance. 14.25 Téléflim: Via mala. De Tom Toelle, avec Mario Adorf, Maruschia Detmers (dernière partie). 15.55 Fetilleton: En cas de bonheur. 16.20 Chab Dorothèe vacances. Jayce: Goldorak: Spécial croissant: Tu chantes, tu gagnes: Metalder: Top junior. 18.15 Sèrie: Les rues de Sas-Francisco, 19.05 Fetilleton: Santa-Barbara. 19.30 Jeu: La roue de la fortune. 20.00 Journal. 20.25 Météo et Tapis vert. 20.30 Jeux: Intervilles. Animés par Guy Lux, Simone Garmier, Léon Zitrone, Claude Savarit. Palavas-Pontivy. 22.30 Magazine: Grands reportages. De Michèle Cotta et Jean-Claude Paris. A l'ombre de la peur: cinq défis pour na président. 23.25 Fetifleton: Le joyau de la couronne. De Christophe Moraban et Jim O'Brien, d'après Paul Scott, avec Charles Dance, Nicholas Farrel. 0.20 Journal et Météo. 0.40 Série: Drôles d'histoires. Métaventures: Six lingots pour des prunes. 1.05 Série: Des agents très spéciaux. Le secret trois.

#### A2

A 2

13.43 Série: Falcos Crest. 14.35 Série: Histoire de voyous. Les mariospins, de Michel Berny, avec Roger Mirmont, Catherine Airle. 16.05 Documentaire: Les grands déserts. Le désert des déserts: le Sahara, de Jean-Marc Lebion. 17.00 Série: Chapeas melon et bottes de cuir. 18.00 Jea: Trivial pursoit. 18.30 Série: Top modeis. 18.55 Jea: Des chiffres et des lettres. 19.17 Le journal de la Révolution. 19.25 Divertissement: Affaire suivante. 19.40 Variétés: Gallia d'a joie. 20.00 Journal et Météo. 20.35 Télétins: La storia. De Luigi Comenciai, d'après le roman d'Elsa Morante, avec Claudia Cardinale, Lambert Wilson, Fiorenzo Fiorentini (2º partie). 22.10 Apostrophes. Magazine littéraire de Bernard Pivot. Thème: «Livrets de famille» Invités: Thierty de Beancé (le Livre d'Esther), Michèle Manceaux (le Fils de mon fils), Michel Ragon (l'Accent de ma mère), Louis Roussel (la Famille Incertaine), Boris Schreiber (le Lait de la nuit) et noure collaboratrice Claude Sarraute (Maman Coq). 23.25 Journal et Météo. Sarraute (Maman Coq). 23.25 Journal et Météo. 23.40 Soixante secondes. Murray Head, auteur-interprète. 23.45 Magazine : Les enfants du rock. De Patrice Blanc-Francard. Australian made.

13.30 Magazine: Regards de femme. Présenté par Aline Pailler. Invités: France Brel, auteur du livre Brel. 13.57 Flash d'informations: Spécial Bourse. 14.90 Feuffleton: Flamingo Road. 14.50 Magazine: 40° à l'ombre de la 3. Présenté par Vincent Perrot, en direct de Menton. Eté chic, été choc: Look; Top sixties; Carte postale; De âne à... zèbre; Les tubes de l'été; La gueule en coin; Déclic et Déclac; Viens faire un tour... billon; Le jeu de la séduction. 16.00 Flash d'informations. 16.03 40° à l'ombre de la 3 (suite). 17.00 Flash d'informations: Spécial Jeunes. De 17.05 à 18.00 Annues 3.17.05 Petit ours brun. 17.35 Série: Saper flics. Tout est bien qui finit bien. 18.00 Magazine: Drevet vend la mèche. 18.30 Jeu: Questions pour un champion. 19.00 Le 19-20 de l'information. 19.58 Dessis animé: Ulysse 31. 20.05 Jeu: La classe. Présenté par Fabrice. 20.35 Série: Le Masque. En scène pour la mort, de Pascal Goethals, avec François Perrot, Roger Dumas. 21.30 Magazine: Thalassa. La route des cocotiers, d'Antoine de Maximy (rediff.). 22.20 Journal et Métée. 22.45 Documentaire: Fennues dans la guerre. De Guylaine Guidez. 3. Temps de service. Infirmières et assistantes sociales. 23.40 Musiques, musique. Jazz: Thême pour un ami, du trio René Urtreger. ique. Jazz : Thême pour un ami, du trio René Urtreger.

#### CANAL PLUS

13.30 Claéma: les Dests de la mer IV: la Revauche □ Film américain de Joseph Sargent (1987). Avec Lorraine Gary, Lance Guest, Mario Van Peebles. 15.30 Cinéma: A fond la fac □ Film américain d'Alan Metter (1986). Avec Rodney Dangerfield, Sally Kellerman, Burt Young. ▶ 17.05 Docu-

mentaire: Alaska. De Joël Bennett. Avant les ravages de la marée noire. 17.25 Cabon cadin. Crocus; Popeye, Olive et Mimosa. En chair jusqu'à 20.30. 18.15 Cabon cadin. SOS fantomea. 18.40 Serie: Badge 714. 19.09 Flash d'informations. 19.10 Top album. 19.55 Flash d'informations. 20.00 Série: Alió! Alió! 20.30 Série: Taggart. Le lic écossais enquête à Munich. 21.50 Série: Jack Killian, l'homme au micro. 22.35 Magazine: Exploits. 22.50 Flash d'informations. 23.00 Cinéma: Comme un chien enragé a Film américain de James Foley (1986). Avec Sean Penn, Christopher Walken. 0.50 Cinéma: la Grande Attaque du train d'or un Film britannique de Michael Crichton (1978). Avec Sean Connery, Donald Sutherland, Lesley Ann Down. 2.40 Cinéma: Memoires d'un photographe. Film français classé X de Michael Barny (1988). Avec Robert Malone.

13.30 Série : L'enquêteur. 14.25 Série : Maigret. 16.05 Série : Un juge, un file. 17.05 Thierry la Fronde (rediff.). 18.05 Dessis azimé : Dragoou. 18.06 Les Schtroumpfs. 18.30 Dessis azimé : La telipe noire. 18.50 Jenni limages. 19.09 Dessis animé : Desis la Mailee. 19.39 Série : Rappy Days. 19.56 Les incomms. 20.00 Journal. 20.30 Les Incomms. 20.35 Téléfilm : Police mannequin. De Reza Badiyi, avec Melody Anderson, Ed Marinaro. 22.15 Magazine : Che Cing. 22.20 Hammer house of horror. 23.15 Sport : Course d'Europe à la volle. 23.20 L'enquêteur (rediff.). 0.00 Journal de misuit. 0.05 L'enquêteur (suite).

#### M 6

M 6

13.20 Série: Madause est servie (rediff.). 13.45 Série: Doctors Marcus Welby. 14.35 Série: Les roues de la fortune. 17.05 Hit, hit, hit, hourra! 17.10 Série: Laredo. 18.05 Variétés: Mutition. 18.40 Série: La petite surion dans la prairie, 19.30 Série: Cher oncie Bil. 19.54 Shr. minutes d'informations. 20.00 Série: Mactune est servie. 20.30 Téléfiha: El Salvador, les missionnaires annaciades. De Joseph Sargent, avec Melissa Gilbert, Martin Sheen. 22.05 Série: La malédiction du loup-garon. 23.00 Capital. 23.05 Six minutes d'informations. 23.10 Serty clip. 23.40 Musique: Boulevard des clips. 1.30 Multitop (rediff.).

#### LA SEPT

19.00 Espagaol. Méthode Victor nº 22. 19.30 Documentaire: Femmes dans la guerre. Femmes engagées ou Le temps du service, de Guylaine Guidez. 28.30 Téléfilm: Le chemin de Dames. De Ludovic Segarra. 22.10 Documentaire soviétique: Madame la Tosandra. De Mikhailov-Ermoine Smirnov. 22.30 Documentaire: Carosiques de France. Retour à Nancy, de Patrick Voison. 23.30 Opéra: Les Troyens, de Berlioz. Actes i et II, en stéréo. 1.10 Musique: Nocturae. De Dominique Jameux.

#### FRANCE-CULTURE

20.00 Les rencentres de Pétrarque. Pourquoi la guerre nous hante (1939, cinquante aus après): Les idées. Début euregistré au Festival de Montpellier. 21.15 Mémoires du sèlele. Howard Vernon, comédien. 22.15 Fred Deux et son double. Le poste dans le désert. 22.40 Musique: Noctarpe. La Roque-d'Anthéron, neuvième Festival international de piano. Aldo Ciccolini: Harmotties poétiques et religienses, de Franz Liszt, 9.05 Du jour au leudennaim. 0.50 Musique: Au bur des filibustiers (rediff.).

#### FRANCE-MUSIQUE

20.05 Concert : Symphonie nº 28 en ut angieur, K 200, Concerto pour piano et orchestre nº 9 en mi bémoi majeur, K 271, Symphonie nº 38 en ré majeur, K 504, de Mozart, par l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise, dir. Colin l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise, de l'Orchestre symphoni de la radio bavaroise, de l'Orchestre symphonique de la radio ba

#### Audience TV du 9 août 1989 (BAROMÈTRE LE MONDE/SOFRES-NIELSEN)

| HORAIRE | POYERS AYANT<br>REGARDE LA TV<br>(en %) | TF1                   | A2                      | FR3                      | CANAL +               | LA 5                   | MS                      |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 19 h 22 | 32.7                                    | Sents-Barbers<br>15.7 | Journal Révol.<br>Ge8   | Journal région.<br>10, 3 | Top 50<br>1-5         | Denie la Malice<br>Z.a | Pythy majorn<br>1,4     |
| 19 h 45 | 33.4                                    | Rose fortune<br>16.9  | Gelile d'10 jois<br>2.3 | 19-20 into<br>6.7        | Top 50<br>1. 1        | Happy Days<br>3.8      | Cher onch SE            |
| 20 h 16 | 40.3                                    | Journal<br>17.4       | Journal<br>8 . 6        | Li cissee<br>6.2         | Footbell<br>2.0       | Journal<br>2.3         | film out service<br>3.7 |
| 20 h 55 | 45.0                                    | La vangeance<br>15.8  | Larny du soir<br>12 ±0  | Olement June<br>4.0      | Football<br>4-7       | Mort maison<br>60      | Brigado fraudes<br>3.4  |
| 22 h 8  | 42.4                                    | La vengeence<br>18.6  | Caméra cachée<br>11.6   | Cintaux tune<br>3.8      | Footbell<br>4-8       | Materia de tous<br>1.3 | Brigade fraudes<br>3-3  |
| 22 h 44 | 21.3                                    | Football<br>9.0       | Vive is France<br>2.8   | Archipel<br>1.0          | Riposte imméd.<br>2.3 | Materia de 1048<br>3.8 | Tribural pear<br>2,2    |

### Informations « services »

#### MÉTÉOROLOGIE

### volation probable du temps en France éntre le jeudi 10 noût à 8 heure et le dimanche 13 noût à 24 heures.

Un temps assez perturbé affectera notre pays pour les très jours à vezir. En effet, un ciel très nuagenx voire con-vert et des plaies seront souvent au menn sur la plupert des régions. Seuls, l'extrême sud et la Corse bénéficieront d'un temps plus clément avec de belles périodes de soleil.

#### Vendredi : use perturbation active traverse le nord du paya.

Des endées oragentes se produirent encore le matin des Vosges au Jura et aux Alpes et à la Corse. Elles s'atténue-ront pour ne concerner que la Corse en soirée. Une perturbation aborde la Bre-tente de la corse soirée. Une perturbation aborde la Bre-tagne dès le matin. Elle donners des pluies modérées localement fortes qui gagneront en cours de journée du Poitou-Charentes à Champagne-Ardenne. Partout ailleurs, sant sur le Languedoc-Roussillon of il y aura des éclaircies, le ciel sera mageux voire très mageux sur le relief.

Le vent souffiers de sud-onest pais de nord-ouest jusqu'à 80 km/h près des côtes de la Manche. En Méditerrannée, la tramontane soufflera modérément (30 à 40 km/h). Un vent de sud-ouest modéré soufflera égulement sur le pordouest de la Corse.

### Samedi : la pertrahation achive da traverser le nord du pays.

Le matin, le ciel sera très muageux sur la morité nord. Des chates de pluie se produiront des Pays de Loire à la Lor-raine. Elles pourront être localement

#### **MOTS CROISES**



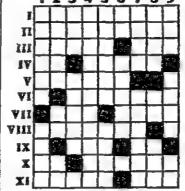

#### HORIZONTALEMENT

I. Une femme spécialiste de la recherche. - II. Utile pour que le jus ne se répande pas. - III. Faire un travail d'arboriculteur. Se battit en Amérique. – IV. Symbole. Dissimuler. – V. Mise à l'épreuve. – VI. Nom de princesses. - VII. Nom de gendre. Fit preuve d'attachement. - VIII. Un détour. -IX. Refusa de se charger. Morceau de paille. - X. Point de départ. Complication dramatique. -XI. Roi. Pas vilaine.

#### VERTICALEMENT

1. Partie prise à l'Espagne, Mani-festation débordante. - 2. Peut se voir sur les vieux arbres. Symbole. Tenne de certains camps. - 3, Emission hors programme. Une belle pièce. — 4. Circule plus facilement quand il y a de bons conducteurs. — 5. Qui ont des vices. Pas du tout encaissés. - 6. Conjonction. Rivière d'Allemagne. - 7. Coule en Afrique. Une vague connaissance. - 8. Devenir très coulant. Dans le Doubs. Le plus mauvais du calice. -9. Vulgaire, actuellement. Ses pieds sentent moins bon que la rose. Terme musical.

#### Solution du problème nº 5062

Horizontalement L Danaldes. - II. Emeute. Et. -III. Soc. Edam. - IV. Hue! Manet. - V. Erse. Lalo. - VI. Résine. Li. -VII. Buire, Set. - VIII. Astérie. -IX. Née. Voler. - X. Sain, Té. -XI. Sa. Issues.

#### Verticalement

 Désherbants. - 2. Amoureuse.
 - 3. Nécessités. - 4. Au. Eire. AI. - 5. Item Nervis. - 6. Dédale. Ions. - 7. Ana. Sel. - 8. Semelle. Eté. - 9. Toitures.

#### GUY BROUTY. Les bureaux de poste

#### seront ouverts le 14 août La poste ne fera pas le pont durant le long week-end du 15 août : les bureaux seront ouverts le lundi 14 et le courrier sera normalement distribué ce jour-là. En revan-

che, les bureaux de poste seront fermés le mardi 15 soût et il n'y aura pas de distribution de courrier... Cependant, les Franciliens trouveront quelques bureaux ouverts le jour de l'Assomption: à Paris-Louvre (de 0 à 24 heures), Paris-Champs-Elysées (10 heures à 12 heures et 14 heures à 20 heures), Paris-Tour Eiffel (10 heures 10 h 30), Orly aérogare sud (8 heures à 20 heures) et ouest (6 heures à 23 heures), Roissy principal annexes 1, 2, 3 (aérogare Charles-de-Gaulle) (8 h 30 à

### Bordeaux-Lyon, le soleil fera de belies apparitions. An cours de journée, les pluies se décaleront vers l'est. En soirée, les pluies se décaleront vers l'est. En soirée, les puises se décaleront vers l'est. En soirée, les puises et à la Lorraine. Ils domnére quelques précipitations mais ell devraient rester modestes. Sur les autrégions, un voile nuageux affectuers elles affecteront la Bourgogne, la Franche-Comté, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace. A l'ouest de ces régions, des éclaireies apparaîtrant. Des averses seront possi-

Le vent souffiera encore fort de nordouest près des cotes de la Manche (60 à

ble près des cotes de la Manche.

#### che : besucoso de moses sauf sur le Sod-Est.

régions, un voile nuageux affectuers le ciel de cette matinée, mais le soleil sera assez généreux sur les régions méditerranécunes. Au cours de l'après-midi, le ciel très mageux voire convert et les pluies concerneront la plupart des régions de la moitié nord. Elles devraient épargnées toutefois les régions en bordure des côtes de la Manche qui commitment une alternance d'éclaireies et de passages nuageux. Des Pyrénées à l'Aquitaine, au Massif Central et aux Alpes du Nord, les ausges seront nom-Le matin, les mages seront très pré-sents sur les régions s'étendant des Pays de Loire à la Bretagne, au Nord, aux

quelques précipitations mais elles devraient rester modestes. Sur les autres

#### SITUATION LE 10 AOUT 1989 A 0 HEURE TU



PRÉVISIONS POUR LE 12 AOUT 1989 A 12 HEURES TU



بين الإدبيع Service of the service

And the Control of the State of the Control of the e server year day of

19 19 19 19 19 18 The second section is self-

بيول إلله التعادي الدائم

The same president

-- Companie The same of the sa

مؤور ينازون أشما المدادات

The second sales for

The second of th

· American Surrey

والمراسات الماسات والماسات

the make the state of

a to the same of

1. 44 AA 4471 E4 546

with any or the state of

the was stay of the Park

المراجعة والمساحة وال

The war is managed by degree

. At the Enterprise

The Francisco Service of the Con-

The State of the S

The Francisco

. no les minimise Da managan the state god the

The second

The same of the first the same

The same of the same The second to be delined of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Jan war welf hater filled

Agrico Sample \* \* \* \* \*\*\*

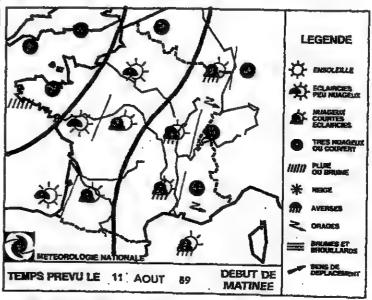

| TEMP<br>h 9-8-19 | V    | alet | FS 69 | trêm | OS relevõe     | a entre   |      |     |    | et ta     | 10-8                                       |      |      | 6  |
|------------------|------|------|-------|------|----------------|-----------|------|-----|----|-----------|--------------------------------------------|------|------|----|
| FI               | AN   | CE   |       |      | 100RS          | dassess   | 29   | 15  | N  | LOS ANG   | 可尿                                         | 22   | 17   | N  |
| ALACCEO          |      | 29   | 12    | D    | 1000003        |           |      | 20  | Ö  | LUXEN     | HRG                                        | 23   |      | N  |
| MARRITZ          |      | 30   | 21    | č    | POINTEAL       | AIRE      | 32   | 22  | N  | MADRID    | PO300 111                                  | 35   | 18   | D  |
| BURDEAUX         | 9045 | 30   | 17    | N    | ě              | TRAI      | UCF. | -   |    | MARRAY    | 44 c a a q p e e e                         | 41   | 22   | _  |
| OURCES           |      | 77   | 14    | N    |                |           | 10   |     |    | MEXICO    |                                            | 23   | 12   | D  |
| REST             |      | 23   | 17    | Ť    | ALCER          | estate of | 35   | 22  | 14 | MEAN      | *********                                  | - 23 | _    | B  |
| AEN              |      | 28   | 13    | ċ    | AMESTERDA      |           | 24   | 15  | N  | MONTE     | 444 000 4 6 1 A                            | 31   | 19   | N  |
| HERBOURG .       | **** | 24   | 15    | ř    | ATHERES .      |           | 31   | 23  | D  | MANUAL    |                                            | 24   | ΤΦ   | D  |
| LERWOOT, PE      |      | 26   | 14    | Ñ    | BANGEOK        | ******    | 34   | 26  | P  | 1408COU   |                                            | 23   | 12   | P  |
| W                |      | 25   | 13    | ĉ    | MARCELON       | E         | 28   | 23  | C  | NAIROBI   | PR 8 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 23   | 11   | N  |
| REMORIES         | V.H  | 22   | 14    | N.   | RELGRADE       |           | 26   | 16  | D  | NEW-YOR   | K,                                         | 25   | 17   | D  |
| 818              |      | 26   | 14    | D    | ERLIN          |           | 22   | 14  | 2  | 0.20      |                                            | 21   | 14   | C  |
| BIOGES           |      | 26   | 15    | č    | REUXELLE       |           |      | 15  | D  | PALMADI   | HMAI                                       | 33   | 22   | D  |
| YON              |      | 27   | 15    | N    | LE CARE.       | -110144   | 35   | 22  | D  | PÉRIN     |                                            | 33   | 21   | ō  |
| APPELLE M        | IR.  | 30   | 13    | N    | COPENSIAC      |           |      | 10  | N  | RIO DE LA | NEBO .                                     | 23   | 19   | Ď  |
| ANCY             |      | 25   | ii    | Ď    | BAKAR          |           |      | 26  | D  | BOME      | -                                          | 30   | 19   | Ď  |
| ANTES            |      | 30   | 14    | 8    | 海田             |           | 37   | 22  | C  | SENGAPOL  | R                                          |      |      | _  |
| KE               |      | 28   | 22    | D    | DIEKBA         |           | 32   | 24  | D  | STUCKED   | LM                                         | 22   | - 9  | D  |
| ARE MENTS        |      | 27   | 17    | N    | GENEVE         |           | 26   | 12  | N  | SYDNEY .  |                                            | iR   | 7    | ם  |
| AU               |      | 29   | 19    | 0    | HONGKON        | 3         | 32   | 28  | N  | TUKYO     |                                            | 33   | 27   |    |
| EXPICINAN_       |      | 32   | 21    | .0   | STANKIL        | *****     | 28   | 19  | D  | TUNES     |                                            | 37   | 24   | N  |
| EPRES            |      | 30   | 15    | N    | JERUSALES      | í         | 30   | 18  | D  | VARSOVE   |                                            | 3/   |      | D  |
| TETE OR          |      | 26   | 14    | C    | TEBOME         |           | 28   | 19  | D  | TENSE     |                                            |      | 12   | A  |
| TI ASSOCIA       |      | 25   | 12    | B    | LONDRES .      |           | 26   | 12  | P  | VIENNE    |                                            | 28   | 18   | N  |
| -                | _    | . 1  |       | -    |                | _         |      |     | _  | TANKE     |                                            | 22   | 17   | D  |
| A                | B    | 1    | Ci    |      | D              | Ņ         |      | 0   |    | ₽         | 1                                          |      | *    |    |
| 270736           | ж ши | E    | 00E1  |      | ciel<br>dégagé | nutg      |      | Ora | ge | phie      | temp                                       | ête  | nois | 20 |

\* TU = temps universel, c'est-è-dire pour la France : heure légale oins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver. [Document établi evec le support technique spécial de la Méséorologie nationale.]

The same and the s

The second second

# Culture

ARTS

Wifredo Lam à la Maison de l'Amérique latine

### Les années fécondes

Une trentaine
de peintures
venues de Cuba
montrent,
dans une période chamière,
un peintre qui porte
en lui tout un monde.

La Maison de l'Amérique latine accueille pour l'été un casemble de peintures de Wifredo Lam. L'expoition, qui tient en quatre salles dont une ouvrant sur un beau jardin. inscoppomable depuis le boulevard Saint-Germain, et auquel on regrette de n'avoir pas accès - n'est pas considérable, mais de qualité. Outre que ces ceuvres venues tout droit du Musée des beaux-arts de La Havane - Lam était Cubain - sont pour la plupart inédites, elles attirent très substantiellement l'attention sur un moment particulièrement fascinant de l'œuvre, les années 40. Celles-ci ne correspon-dent plus exactement aux années de jeunesse et de toute première formation, mais à un temps de rencontres et de voyages fructueux qui ont permis au peintre d'affirmer le monde qu'il portait en lui.

La première de ces rencomtres fut celle de Picasso, à Paris, oà Lam était arrivé en 1938, après avoir vécu en Espagne et participé à la guerre civile aux côtés des républicains. C'est d'ailleurs Picasso qui le présente à Pierre Loeb, après lui avoir déciaré, a-t-on dit, à propos du primitivisme du jeune Cubain : « Il a le droit, lui, il est nègre ! » Et ainsi Lam de nouer des liens d'amitié avec les surréalistes que le marchand de la rue des Beaux-Arts défendait. Les surréalistes avec qui li vécut à la guerre l'épisode marseillais, puis martiniquais, avant de regagner La Havane, en 1942.

Le cubisme, ceiui des Demoiselles d'Avignon, les masques africains, Guernica, la pensée d'un retour aux origines confortée par les surréalistes ont alors nourri la peinture de Lam, qui est réflexion sur l'héritage africain détourné par les peintres occidentaux, récuracinement d'un vocabulaire formel que l'artiste entreprend de redonner à la jungle. Simplement, paisiblement, sans folklore.

Tout est dans sa façon d'impliquer les personnages dans l'espace du tableau, femmes debout, assises, mère et enfant, dessinés sur papier marouflé, rehaussé de brans, d'ocres, de biancs bleutés, de verts – couleurs d'Espagne, couleurs mates, légères et comme usées, qui confèrent aux images une fragilité,



« Il a je droit, lui, il est nègre ! »

les entretiennent dans un climat de rève, d'apparition. Cette belle matière qui, parfois, rappelle aussi la substance d'une pellicule photographique est, malbeureusement, un pen perdue par les reflets des verres protecteurs. L'éclairage n'est pas bien bon à la Maison de l'Amérique latine.

An fil des années 40, Lam, qui vécut entre La Havane, New-York et Paris, avant de se fixer définitivement à Paris en 1952, évolua. Quelques œuvres le signalent, les

contours a affirment, plus acérés, les composantes européennes et africaines du langage du peintre tendent, avec plus de précision, vers une présence active des êtres cormus et des figures fécondées, qui peupleront les peintures à venir, sur fond de ce que Pierre Gaudibert signals comme étant la « cosa negra ».

GENEVIÈVE BREERETTE.

\*\* Maison de l'Amérique latine,
217, boulevard Saint-Germain, de
11 heures à 19 heures, sanf le lundi et le
15 soût, jusqu'an 23 septembre. Catalogue, éditions Seguier, 140 F.

Chaissac à Carcassonne

## Monsieur Gaston va très bien

En une petite rétrospective, les preuves du talent du meilleur des « rustiques-savants » français du siècle. Délectable.

La Cité de Carcassonne donne en été un spectacle assez pénible. On y vend du faux Moyen Age avec ardeur à des touristes prêts à se laisser charmer. Ils passent le pont-levis et l'enceinte en extase, sans même s'apercevoir qu'il y a de la peinture dans les grosses Tours Narbonnaises qui encadrent la porte; et de la bonne peinture, celle de Gaston Chaissac. Dans quelques salles gothiques – psendo-gothiques pentétre, – œuvres sur papier, toile, bois, pierre, cuvette émaillée et panier d'osier composent une galerie de grotesques et de famômes.

The Bull

....

Parce qu'elle ne pèche pas par excès de richesse, parce qu'elle pri-vilégie les travaux de petit format, dessins et collages sur des feuilles de cahiers agrémentés d'un peu de gouache et d'aquarelle, l'exposition rend parfaitement justice à Chaissac. De celui qui fut palefrenier, cordonnier et tuberculeux, conmut la misère et refusa tous les enrôlements esthétiques, il devient clair que le meilleur est dans l'emploi de matériaux singuliers et dans leurs métamorphoses. Quand il peint «sérien» sement -, quand il se risque sur la surface rectangulaire et plane d'une toile, il perd de son aisance et cherche à se sauver par la crudité des conleurs et la robustesse d'un dessin noir et large. L'image semble quel-quefois « flotter » sur un fond trop

vaste pour elle.

Quand la forme d'une pianche, les déchirures d'un papier peint et les accidents d'un réciment cabossé guident le pinceau, Chaissae retrouve

son aixance et son inspiration. Avec une habileté et une précision qui permettent toutes les audaces, il se joue des obstacles. Tout lui devient tremplin, tout hasard le sert, toute bizarrerie l'attire et de toutes il profite. Cailloux et balais deviennent antimopomorphiques, bonshommes aux yeux écarquillés et aux bustes étirés, têtes irrégalières à l'ossature désordomée, mi-chats, mi-possons, mi-démons, mi-granouilles. Des fétirches, des silhouettes de fous à bounet rose, des fragments de corps apparaissent là où rien ne les suggérait avant que l'artiste ne les « humanise » d'un trait et d'une tache de jaune et de rouge. C'est le triomphe du changement à vue, sans rien en lui de primitif ni de religieux. Antodidacte, le « simple » Chaissac ne cultive pas la naiveté, encore moins la sauvagerie.

Loin de se complaire dans le rastique, le pauvre et l'ascétique, il n'a de cesse d'embellir les choses et de les décorer afin de les sauver de leur médiocrité originelle ou de les guérir de leur décadence. Il se peut qu'à cet égard Chaissac soit un anti-Dubuffet, en dépit de leur amitié, et que son désir frénétique d'ornement et de tons rutilants n'ait rien à voir avec l'archaïsme calculé et méthodique de celui qui se voulut son mentor avec quelque insistance.

Dans ses dernières œuvres des années 60 – il mourut en 1964, – le silence prend le pas sur la fantaisse des dessins à la plume et au crayon. Chaissac use de papiers peints à bouquets de muguet, bergères, roses trémières et guirlandes. Il les déchire et juxtapose les morceaux de façon à évoquer les plis d'un habit ou le ridean d'un thêtre. De ces éléments choisis pour leur johesse triviale et leur kitsch comique, il a fait des constructions à l'élégance plus proche de l'harmonie

22

des collages cubistes d'un Braque que du fantastique surréaliste. Il lui arrive même, quoique son inspiration soit moins variée et son art plus sommaire, de parvenir à la légèreté et à la finesse de Paul Klee, qui demeure le maître inégalable en la matière. C'est dire la place qui revient à Chaissac, dont la réputation et la cherré vont croissantes de manière très légitime.

On pent voir à Carcassonne, dans la ville «basse», au Musée des beaux-arts, une autre exposition, dénommée « Avant-gardes yougoslaves ». Il ne fant en attendre ni surprise ni dépaysement. Avec constance et application, les artistes réunis ici, dont certains depuis longtemps connus en France, mettent en œuvre les procédés les mieux rodés et les plus largement répandus de l'avant-gardisme international des vingt-cinq dernières années. L'arte povera italien, le conceptuel, des restes de pop, le « néo-géo » de Soho, Warhol, Morris, Merz, Cucchi, il ne manque aucune référence récente à ces contemporains admirablement informés. Peut-être scraients-ils plus intéressants s'ils étaient moins savants et mettaient moins de docilité dans leurs emprunts et citations.

PHILIPPE DAGEN.

\* Gaston Chaissac, Tours Narbonnaises, jusqu'au 17 septembre ; « Avantgardes yougoalaves », Musée des beauxarts, î, rue de Verdus, jusqu'au 31 août.

Rectificatif. ~ Contrairement à ce que nous écrivions dans le programme de la Mostra de Venise (le Monde du 2 août), le film Australia, du réalisateur belge Jean-Jacques Andrien, n'est pas canadien. Il s'agit d'une production belge, française et suisse. Censure et subventions aux Etats-Unis

### Tempête autour d'un Christ

George Bush a choisi John Frohnmayer, un avocat originaire de l'Orégoni, comme futur directeur du NEA, National Endowment For the Arts, institution fédérale, créée en 1985 pour le développement et l'imcouragement des ressources culturelles américaines. Elle est subventionnée par le Congrès des Etats-Unis, et quelques mécènes privés.

Cette nomination intervient au milieu d'une tempête politique provoquée par une œuvre du photographe new-yorkais Andres Serrano, représentant un crucifix de bois et de plastique, plongé dans de l'urine, L'exposition, qui regroupait, à la galerie Corcoran, des œuvres de Mapplethorpe et de Serrano, ayant dû être fermée à la suite de protestations de deux cants membres du Congrès, cet incident risque de réduire l'autonomie du NEA, voire de

mettre en péril son existence. Déjà, son budget a été réduit de 450 000 dollars, montant des subventions accordées aux artistes mis en cause.

Par ailleurs, le Sénat a interdit, le mois dernier, le financement par le NEA des deux organisations qui ont patronné les travaux de Serrano et Mapplethorpe pour les cinq prochaines années. Il a également accepté un amendement proposé par le sénateur républicain de Caroline du Nord, Jesse Helms, qui proscrit le financement de tout sujet « obscène ou indécent ».

La nomination de John Frohnmayer devrait prendre effet après la discussion du budget de 170 millions de dellars attribué au NEA et son audition par le Sénat.

Outre ses fonctions d'avocat, John Frohnmayer collectionne peintures et sculptures; il est également baryton amateur. Ancien président de la Commission des arts de l'Etat d'Oregon, il a suivi des études au séminaire de l'union théologique de New-York, est diplômé de l'université de Chicago. Il espère que la polémique « fera avancer le dialogue ». Fondamentalement, cet acts de censure s'oppose à la liberté d'expression garantie par le premier amendement et pose le problème de ses limites face à la notion de pomographie et d'indécence ». Mais, il s'agit également d'une mise en cause du pouvoir décisionnel des musées, Ainsi que l'affirme Tom Armstrong, directeur du Musée Whittery d'art américain : « Quand un musée d'art revient sur une décision fondée sur un jugement professionnel à cause d'une pression axterne, c'est l'intégrité du musée qui se trouve sérieusement affaiblie, »

DANSE

«Contes d'exil», à New-York

### Marco Polo et la Révolution

Deux acteurs,
une cantatrice,
un petit orchestre,
une douzaine de danseurs,
deux femmes,
une esplanade
en plein centre
de Manhattan
et une initiative française.

Le samedi 5 soût, le public newyorkais découvrait, dans le cadre de « L'été au Lincoln Center», Contes d'extl, ballet parlé et chanté, adapté des Villes invisibles, d'italo Calvino. A travers un dialogus entre Marco Polo et Knbilay khan, ce sont la rencontre, l'affrontement, puis les prémisses d'un échange entre deux cultures.

Les signes de cette rencontre sont évidents dès les premières mesures : la musique de Carman Moore (également au pupitre) oppose puis allie les différentes expressions. Du fond de Columbus Avenue, se frayant un chemin entre les gratte-ciel puis au sein du public, une procession, avec voiles et oriflammes, investit la place de la Fontaine, faisant subtilement basculer les spectateurs dans un autre siècle. Les voiles – blancs, puis noirs et blancs, – alliés aux mouvements des danseurs, collés parfois à leurs corps, symboliseront tour à tour une mer déchaînée, la proue d'un navire, un damier de jeu d'échecs, les remparts (physiques) et les barrières (mentales) – murs de protection, mais aussi d'incompréhension – qui séparent les villes, les pays, les cultures et les hommes.

L'œcuménisme du propos rejoint celui de la production. Les deux «héros» (Kubilay khan et Marco

Pierre Bergé, président de l'Opéra de Paris, et Jean-Albert Cartier,

administrateur général du Palais

Garnier, out annoncé le programme

de la saison prochaine dans ce théà-

tre désormais « voué presque exclu-

ques mois de travaux (réfection d'une partie des lumières de la cage

de scène, installation d'un monte-

orchestre offrant 100 mètres carrés

d'avant-scène supplémentaire), la saison ouvrira le 20 octobre avec un

programme Jiri Kylian: Tantz-Schul et Sinfonietta. Suivra un programme Diaghilev, en hommage à

Nijinski pour le centenaire de sa

paissance: Petrouchka, le Spectre

de la rose, l'Après-midi d'un faune

accorde les conditions de travail

qu'il réclame, Jerome Robbins mon-

tera Moves, Dances at a Gathering

et Glass Pieces. Sont prévues ensuite des reprises de la Belle au

bois dormant et du Lac des cygnes,

un programme contemporain réunissant Merce Cunningham (Points in

space), Paul Taylor (Speaking in

tongues) et Mark Morris (une créa-

et une nouvelle production de la Bayadère dans une chorégraphie de

Rudolf Nourcev et une scénographie

Cinq compagnies internationales sont invitées (notamment pendant la

tourpée qu'effectuera le Ballet de

'Opéra en URSS) : The Paul Tay-

lor Dance Company, le Ballet Christina Hoyos, le Ballet de Hambourg,

le Ballet du Théâtre Kirov de Lenin-

grad et le Béjart Ballet Lausanne

avec Autour du Ring, une création

de Pier-Luigi Pizzi.

- Sous réserve » que l'Opéra lui

et les Noces.

sivement à la danse ». Après quel-

Polo) sont interprétés par des Américains. Le compositeur et chef d'orchestre est noir, la cantatrice japonaise, les danseurs de toutes les ethnies. Les deux «conceptrices» du spectacle — Ruby Shang, chorégraphe: Gilberte Tsaï, coadaptatrice et metteur en scène — sont, l'une américaine d'origine sinojaponaise, l'autre mi-française michinoise. L'une ne parlant que l'anglais, l'autre l'entendant à peine, le travail s'est fait « à grand renfort de gestes ».

« Au départ, dit Ruby Shang, Je donnais dans la tradition. » Notion relative : elle appartenait à la troupe de Paul Taylor. En 1978, elle fonde sa propre compagnie, se joint au corps professoral de la prestigieuse Juilliard School, et s'en va, sous les auspices de l'American Dance Festienseigner en Chine, où elle contribue à la création de la première compagnie de danse moderne. Elle tire sa chorégraphie vers l'abstraction, joue de l'architecture - les marches aux lions de la National Library, le bassin du Lincoln contexte et un sens de l'histoire. fait en sorte que « la danse devienne partie inzégrante du paysage urbain et de la vie de la cité ».

Gilberte Tsai provient de la première vague d'immigration en France des Chinois du sud de la Chine populaire, «celle qui s'est installée dans le troisième et le quatrième arrondissements. Bien que de mère française, j'ai toujours vécu dans un milieu d'exilés chinois». Sortie du théâtre pour enfants — « puis du théâtre pour adultes interprété par des enfants», — elle crèc un spectacle « musical, parlé et

de Maurice Béjart sur la musique de

Wagner. L'école de danse présen-

tera de son côté la Fille mai gardée

et une création. Le GRCOP repret-

dra an Centre Pomnidou son specta

cle « jeune danse » avec Féline, de

Claude Brumachon, Cinq, rouge,

pair et passe, de Florence Lambert

et Passage de l'heure bleue, de Sté-

grandes heures de la musique baro-

que», se déroulera d'octobre à mai.

avec la Grande Ecurie et la Cham-

bre du Roy. The London Baroque

Orchestra, English Baroque Soloists

and Monteverdi Choir, I Solisti

Veneti, la Chapelle royale, le Colle-

gium Cartusiamum, les Saquebou

tiers de Toulouse et le Koelner Kam

D'autre part, la Cinémathèque de

la danse présentera régulièrement

au Palais Garnier des projections de

films et une exposition s'ouvrira le

20 octobre sur «Cinquante ans de

costumes de danse à l'Opéra de

Parmi les artistes invités figurent

Patrick Dupond, Sylvie Guillem, Kenneth Greves, Irck Moukhame-

dov, Noella Pontois et Eric Vu An.

La partie musicale sera assurée par

l'Orchestre de l'Opéra jusqu'au

31 décembre, pais, après l'ouverture

de l'Opéra Bastille, par des orches-

Les responsables de l'Opéra ont

souligné qu'environ quatre cents

places sans visibilité seraient reti-

rées de la vente et que le prix des

places serait abaisse : l'éventail ira

de 10 F à 300 F.

phanie Aubin.

La saison 1989-1990 au Palais Garnier

chanté » avec des Chinois de Paris » provenant de la République populaire, de Taïwan et de Hongkong ». Présenté au Festival d'Avignon, ce Voyage en Chine Intérieure attire l'attention de Patrick Talbot, conseiller culturel à l'ambassade de France en poste à New-York. C'est lui qui, avec le concours de l'Association française d'action artistique, organise, il y a plus de deux ana, la rencontre entre les deux femmes. La création mondiale de ces Contes d'exil a eu lieu il y a moins d'un mois, dans le cadre du Bicentenaire de la Révolution française.

Le rapport entre la Révolution et ce récit inspiré par un Italien, mis en affiche par un Islandais (Erro), en musique par un Américain noir et en scène par deux femmes d'origine chinoise? Ruby Shang: «L'Idée de Marco Polo premier citoyen du monde. L'idée – à exprimer par le mouvement, la danse et la musique que la révolution commence par voyage. - Patrick Talbot : - Plutot que de commémorer le 14 juillet manière étroitement franchouillarde, j'ai préféré que soit présenté – comme initiative française – un speciacle qui souligne l'universalité de la Révolution de 89. » Gifocrie Tsal : « Les récents événements en Chine populaire - qui nous ont naturellement beaucoup touchées ont, d'une manière peut-être perverse, souligné ce propos. ».

HENRI BÉHAR.

### **VARIETÉS**

Laurent Violet au Lucernaire

#### Nouveau rire

Dans le peloton des jeunes humoristes, Laurent Violet joue avec des rages au ventre.

Depuis la disparition de Coluche, Le Luron et de Desproges, une nouvelle forme de rire est apparue, un rire fou, bruyant, sauvage, ou inextinguible, un rire s'exerçant sur un vaste champ d'inventions, se développant sur une structure dramatique, suggérant des situations.

Laurent Violet, qui présente un spectacle au Lucernaire, fait partie de ce peloton de jeunes humoristes dont aucun, à vrai dire, n'a encore pris la tête. Comme ses collègues, Violet aime mordre dans le burlesque tout en roulant sur une histoire et en se référant à la fois à l'esprit chansonnier et à celui, e bête et méchant », de l'ancien Hara-Kiri. Comme eux, il joue sans limite avec la caricature. Arborant une formidable joie de vivre, Laurent Violet déroule un comique né de la violence, de rages au ventre ou d'une extravagance et, le sourire radieux,

règle ses comptes avec l'actualité.

Certains sketches, certains jeux de quiproquos sont ainsi superbement réussis. D'autres manquent de rigueur, roulent sur une folie, posée un peu à la va-vite. D'une manière générale, l'écriture repose encore sur des bases trop fragiles. Le danger, pour de jeunes comiques comme Laurent Violet, est de suivre sans broncher les impératifs d'un showbiz pressé et d'être broyé avant d'atteindre la ligne d'arrivée.

CLAUDE FLÉOUTER.



### expositions

#### Centre Georges-Pompidou

Place Georges-Pompidou (42-77-12-33). T.L. sf mar. de 12 h à 22 h, sam., dim. et jours fériés de 10 k à 22 h.

es jours jeries de 10 k à 22 k.

BUCHARD AUTSCHWACEL Galeries contemporaines, rez-de-chaussée.

Jusqu'au 17 septembre.

DE MATISSE A AUTOURIPHUL Det 4° étages. Entrée : 22 F. Jusqu'au 31 décembre.

DESSINS DE MATISSE. Salle d'art graphique. Jusqu'au 27 soft.

MAGICIENS DE LA TERRE Counds MAGICIERS DE Le 12 F, 50 F (billet couplé Grande Halle et Centre Georges-Pumpidou). Jusqu'au 28 août.
PAUL DE NOOLIER. Galerie du forum, Jusqu'au 11 septembre.

#### Musée d'Orsay

Qual Anatole-France (40-49-48-14). T.L.i. of lun. de 9 h à 21 h 13, sam., dim. de 9 h à 17 h 30.

å 17 h 30.

1889. LA TOUR EIFFEL ET
L'EXPOSITION UNIVERSELLE.
Entrée: 30 F. Jusqu'an 15 août.
OR ET COULEUR: LE CADRE
DANS LA SECONDE MOITIÉ DU
XIX' SIÈCLE. Exposition dossier.
Entrée: 23 F (billet d'accès au musée).
Jusqu'an 24 septembre.
Entrée: 20 F. (billet d'accès au musée).
DE SA FILLE DENESE (1897-1902).
Exposition dossier. Entrée: 23 F (billet
d'accès au musée). Jusqu'au 17 septembre.

#### Palais du Louvre

Hall Napoléon - niveau accueil. Entrée : 25 F (ticket d'entrée au musée). Jusqu'au 21 soul LINSPIRATION DU POÈTE, Pavillon de Flore. Entrés : 25 F (billet d'accès au musée). Jusqu'au 28 août. LES PASTELS DU LOUVRE. Pavil-

lon de Flore. Entrée : 20 F (billet d'accès au musée). Jusqu'an 4 septembre.

Musée d'art moderne de la Ville de Paris

11. av. du Présidens-Wilson (47-23-61-27). T.L.j. sf lun. de 10 h à 17 h 40, mer. jusqu'à 20 h 30.

JEAN FAUTRIER, Exposition retros-poctive. Entrés : 15 F. Jusqu'au 24 septem-HISTOIRES DE MUSÉE. Entrée : 15 F. Jusqu'au 15 octobre.

#### Grand Palais Av. W.-Churchill, pl. Clemenceau, av. Gal-

LES ENVOLS DE JACQUES LARTI-GUE. Cent photographies en noir et bianc de 1904 à 1944. Galeries nationales. T.l.j. af mar. et mer. de 12 h à 19 h. Entrée : 12 F. Jusqu'au 31 décembre.

#### Musées

1789 : LE PATRIMOINE LIBERE. Bibliothèque Nutionale, galerie Manssrt. 58, rae de Richelieu (47-03-81-26). T.Lj. de 12 h à 18 h. Entrée : 20 F. Jusqu'au

AUSTRALIE - TERRE ABORIGÈNE A TRAVERS LE REGARD DE DEUX PHOTOGRAPHES, Penny Tweede et Axel Polgmant, Halle Saint-Pierre, Musée en herbe, 2, rus Ronsard (42-58-74-12). T.I.j. de 10 h à 18 h. Entrée libre. Jusqu'au

BOGRATCHEW - POUGNY, Mosée Bourdelle, 16, rue Antoine-Bourdelle (45-48-67-17). T.l.j. af han et jours fériés de 10 h à 17 h 40. Jusqu'au 1 octobre. MARGARET BOURSE-WHITE.

Rétrospective. Centre national de la photo-graphie, Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-56). T.l.j. sf mar. de 9 h 45 à 17 h. Eutrée : 25 F (entrée da musée) . Jusqu'an 4 septembre.

CHEZ LES ESKIMO, Musée de l'homme, palais de Chaillot, place de Tro-cadéro (45-53-70-60). T.Lj. af mar. et jours fériés de 9 h 45 à 17 h 15. Emmée : 25 F ant droit à la visite du musée). squ'au 15 septembre.

COLLECTION - PASSION -DATION : L'ALGÈRIE DE PHILIPPE ZOUMMEROFF. Musée de la poste, 34, bd de Vaugirard (43-20-15-30). T.I.j. sf dim. de 11 h à 18 h. Entrée : 10 F. Jusqu'au

DE LA RIVIERA A LA COTE D'AZUR. Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53). T.L.J. st mar. de 9 h 45 à 17 h. Entrée : 25 F (comprenant l'ensemble des expositions). Jusqu'au 21 août.

# DEMACHY, PUYO ET LES AUTRES... LE PICTORIALISME DANS LES COLLECTIONS, De la Société française de photographie. Centre mational de la photographie. Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53), T.I.j. af mar. de 9 à 45 1 i 7 h. Enurée: 25 f (entrée du musée). Jusqu'au 4 septembre.

4 septembre.

DESSINS D'INGRES DU MUSÉE
DE MONTAURAN. Pavillon des Arts,
101, rue Rambuteau (42-33-82-50). T.1;
sf lun. et jours fériés de 11 h 30 à 18 h 30.
Eutrée : 25 F. Jusqu'au 3 septembre.
GRUAU. Mode et publicité. Musée de
la Mode et du Costume. Palais Gollierz.
10. av. Pierre-!«-de-Serbie (47-20-85-23).
T.1; sf lun. de 10 h à 17 h 40. Emrée :
25 F. Jusqu'au 24 septembre.
IMAGES DE LA RÉVOLUTION 1789
- 1989. Musée d'histoire contemporaine.

IMAGES DE LA REVOLUTION 1789

1989. Musée d'histoire contemporaine, hôtel des Invalides, cour d'honneur (45-55-30-11). T.Lj. sf hn. de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30. dim. de 14 h à 17 h 30. Entrée: 16 F. Jusqu'an 31 soût.

MAGES DE LA TERRE Grande

Halle de La Villene, 211, av. Jean-Jaurès (42-40-27-28). T.I.j. sf hin, et mar, de 12 h à 20 h. Emrée : 32 F. 50 F (billet couple Centre Georges-Pompidon et Grande Halle). Jusqu'an 13 août.

MOINS TRENTE 1989. Quatrième biennale de la Jeune photographie en France, Centre national de la photographie, Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53). T.I.j. sf maz. de 9 h 48 à 17 h. Entrée : 25 F (entrée de

sée). Jusqu'au 4 septembre MÉTAL, HOMMES ET DIEUX, Jar-Entrée par la pyranide (40-20-51-51)
Entrée par la pyranide (40-20-51-51)
T.Lj. sf mar. de 12 h à 22 h.

LES DONATEURS DU LOUVRE.

Hall Napoléon - niveau accueil. Entrée: 2

20 inches Plantes, galerie de minéralogie, 36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire (43-36-54-26). T.Lj. sauf mar. de 10 h à 17 h, sam, dim. de 11 h à 18 h. Entrée: 25 F (compre-nant l'ensemble des expositions). Jusqu'an 20 inches de 10 h à 17 h, sam, dim. de 11 h à 18 h. Entrée: 25 F (compre-nant l'ensemble des expositions). Jusqu'an 20 inches 2 30 janvier.

OGUISS. Musée Carnavalet, 23, rue de Sévigné (42-72-21-13). T.Lj. si lun, de 10 h à 17 h 40, jeudi jusqu'à 22 h. Entrée : 20 F. Jusqu'au 27 août.

PARCS ET PROMENADES DE PARCS ET PROMENADES DE PARIS. Pavillon de l'Arsenal, galerie d'actualité, 21, boulevard Morland (42-76-33-97), T.Lj. sf Jun. de 10 h 30 à 18 h 30, dim. de 11 h à 19 h. Jusqu'au 3 septembre. PRIX NIEPCE 1989. Centre national de la photographie, Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53). T.L. sf mar. de 9 4 4 5 à 17 h. Entrée : 25 F (entrée du musée). Jusqu'an 4 septembre.

QUAND RODIN EXPOSAIT. Musée Rodin, hôtel Biron, 77, rue de Varenne (47-05-01-34). T.I.j. af lan. de 10 h à 17 h 45. Entrée : 18 F (prix d'entrée du musée). Jusqu'au 17 septembre.

RÉVOLUTION FRANÇAISE ET

ARTS DU SPECTACLE 1789 -1989. Bibliothèque Nationale, galerie Colbert, 2, rue Vivienne - 6, rue des Petits-Champs (47-03-81-26). T.J.J. sf dim. de 9 b à 18 à 30. Entrée libre. Jusqu'au 18 sovem-

RÉVOLUTION FRANÇAISE SOUS LES TROPIQUES. Musée pational des Arts africains et océaniens, 293, av. Daumentii (43-43-14-54). T.L.; af mar. de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, sam., dim. de 10 h à 18 h. Entrée : 22 F. Jusqu'au 30 sep-

LES SIÈCLES D'OR DE LA MÉDE-CINE, Padone XV-XVIII. Muscum d'his-Cire, Padous AV-AVIII. Museum a ms-toire naturelle, galerie de mologie, 36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire (43-36-14-41). T.L.], sf mar. de 10 h à 17 h, sum. et dim. de 11 h à 18 h. Emrée: 25 F. Jusqu'au 18 décem-

SOUS LES PAVÉS, LA BASTILLE. Caisse nationale des monuments historiques, orangerie de l'hôtel de Sully, 62, rue Saint-Antoine (42-74-22-22). T.I.), de 10 h

LINE NOUVELLE AFTICHE POUR
LE MUSÉE NATIONAL DES ARTS ET
TRADITIONS POPULAIRES. Musée
des Arts et Traditions populaires, hall.
6, av. du Mahatma-Gandhi (40-67-90-00).
T.Lj. et mar. de 9 h 45 à 17 h 15. Jusqu'an
18 acressiere.

#### Centres culturels

ESTAMPES ET RÉVOLUTION : 200 ANS APRÈS. Centre inational des arts plastiques, 11, rue Berryer (45-63-90-55). T.L. st mar. de 11 h à 18 h. Entrée : 10 F. Jusqu'au 27 août.

#### Jeudi 10 août

WIFREDO LAM. Maison de l'Amérique latine, 217, bd Saint-Germain (42-22-97-60), T.Lj. af lun. et le 15 août de 11 h à 19 h 30. Jusqu'au 23 aeptembre.

SYMBOLIQUE ET BOTANIQUE. Le sons taché des tableaux de flours an XVII<sup>a</sup> siècle. Trianou de Bagatelle, bois de Boulogne (40-67-97-00). T.L., de 11 h à 19 h. Entrée : 5 F (entrée du parc). Jusqu'an 27 août. LA TOUR EIFFEL - UN TOUR DE

FORCE. La tour Effet a 100 am. Fonda-tion Mona-Bismarck, 34, av. de New-York (47-23-38-88). T.I.J. af dim. et le 15 août de

(47-23-38-88). T.I.) at dim. et le 15 août de 10 h à 19 h. Jusqu'au 3 septembre. LE VOYAGE EN STALLE. Les photo-graphes français en Italie 1849 - 1920. Fondation Dorne-Thiens, 27, place Sains-Georges (48-78-14-33). T.I.j. at hun de 11 h à 18 h 30, Entrée : 15 F. Jusqu'au 31 août. IAN WALLACE. Centre culturel cana-dian, 5, rue de Constantine (45-51-35-73). T.I.i. at hun de 10 h à 19 h. Dorna'au 15 sept-This lun de 10 h à 19 h. Jusqu'au 15 sep-

#### Périphérie

LA DÉFENSE. La traversée de Paris. Grande Arche (40-90-05-18). T.l.j. sf hm. de 10 h 30 à 19 h 30, ven. de 10 h 30 à 22 h 30. Réservations au 48-78-75-00. Entrée : 48 F. Jusqu'au 31 décembre.

JOUY-EN-JOSAS. Nos amés 80 Fondation Cartier, 3, rue de la Manufacture (39-56-46-46). T.Lj. af hu. do 11 h à 18 h. raqu'au 5 sovemb

doil in lites

Jusqu'an 4 septembre.

PONTOISE. Candile Pissarra. Graweres. Mande Pissarro de Pontoise, 4, rue
Lemercier - 17, rue du Chihean (30-3802-40), T.I.j. sf lan., mar. et jours fériés, de
14 h à 18 h. Jusqu'an 30 octobre. Jacques
Villon. Grasmes. Musée Treet-Delacour,
4, rue Lemercier (30-38-02-40), T.I.j. sf
mar. et jours fériés, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Jusqu'an 30 octobre.

L'ENFANT DE L'HIVER (Fr.): L'Entrepôt, 14 (45-43-41-63).

FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE

NERFS (Esp., v.a.) : Les Trois Luxen-bourg, 6' (46-33-97-77).

LE FESTIN DE BABETTE (Des., v.o.) :

Utopix Champolism, 9 (43-26-84-65).
FRAMES FROM THE EDGE, HELMUT NEWTON (All, v.a.): Les Trois
Laxembourg, 6 (46-33-97-77).
FRANCE (Fr.): UGC Ermitage, 9 (45-63-616).

63-16-16). GANASHATRU (Ind., v.o.): 14 Juillet Parmasic, 6 (43-26-58-00).

LE GRAND BLEU (Fr., v.a.): Le Triomphe, & (43-62-45-76); v.f.: Rex (Le Grand Rex), 2° (42-36-83-93); Les Montparnos, 14° (43-27-52-37).

HISTOIRES DE FANTOMES CHINOIS (Hong Kong, v.a.): Utopia Champol-fion, 9 (43-26-84-65), L'INSOUTENABLE LÉGÉRETÉ DE L'ÉTRE (A., v.a.): Cinoches, 9 (46-33-10-82).

ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GATÉ (Fr.): Goorge V. & (45-62-41-46).

JECRIS DANS L'ESPACE (Fr.): La Géode, 19 (46-42-13-13).

JÉSUS DE MONTRÉAL (Can.): Ché Benbourg, 3 (42-71-52-36); UGC Rotonde, & (45-74-94-94).

LA LÉGENDE DU SAINT BUVEUR

LOVE DREAM (IL, v.f.): La Nouvelle Maxéville, 9 (47-70-72-86).

LE MATTRE DE MUSIQUE (Bel.): Vendôme Opéra, 2º (47-42-97-52); Lucernaire, 6º (45-44-57-34).

LES MANNEQUINS D'OSIER (Fr.): Pathé Hautefenille, 6 (46-31-79-38).

MAURICE (Brit., v.o.) : Cinoches, 6\* (46-33-10-82).

MEME SANG (It., v.o.): Sept Parms-siens, 14 (43-20-32-20).

MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS (Brit., v.a.): Ciné Beza-bourg, 3" (42-71-52-36); Studio des Utsulines, 5" (43-26-19-09).

MONSIEUR HIRE (Fr.): UGC Monsperanse, & (45-74-94-94); UGC Bingritz, \$ (45-62-20-40); UGC Opera, 9 (45-74-95-40).

MORT D'UN CUMMES VOYAGEUR

(A., v.a.) : Cinoches, 6\* (46-13-10-82). NEUF SEMAINES BY DEMIE (\*) (A., v.a.) : Le Trismphe, 8\* (45-62-45-76).

NEW YORK STORIES (A., v.a.): 14 Juliet Oddon, & (43-25-59-83); UGC Emitage, & (45-63-16-16); Les Mont-parson, 14 (43-27-52-37).

NO TIME FOR LOVE (A., v.o.): Action Christine, & (43-29-11-30).

L'OURS (Fr.AIL): Club Gamman (Publicis Manignon), & (43-59-31-97); Républic Chémes, 11 (48-05-51-33); Grand Pavois, 15 (45-54-46-85).

PATTI ROCES (\*) (A. v.o.): Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36); Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68).

PEAUX DE VACHES (Fr.) : Utopia Champoliton, 9 (43-26-84-65).

PÉRIGORD NOIR (Pr.): Pathé Cheby, 18 (45-23-46-01).

Heren Habit (R., v.o.): Forum Herizon, 1\* (45-08-57-57); 14 Julilet Oddon, 6\* (43-25-59-83); Pathé Marignan-Concorde, 9\* (43-59-92-82); La Bastille, 11\* (43-54-07-76); Gammont Aldein, 14\* (43-27-84-50); Sept Parmassiens, 14\* (43-20-32-20); 14\* Julilet Bengrenelle, 15\* (45-75-79-79).

QUI VEUT LA PEAU DE BOCER RAS-

BIT ? (A., v.o.): Foreign Orient Express, 1" (42-33-42-26); George V. 8\* (45-62-41-46); v.f.: Pathé Impérial, 2\* (47-42-72-52); Républic Cinémas, 1\* (48-05-51-33); Denfert, 14\* (43-21-41-01); Images, 18\* (45-22-47-94).

(Fr.-It., v.o.): Lucermire, & (45-44-57-34); Studio 43, 9 (47-70-63-40).

### cinéma

#### Les exclusivités

AMERICAN NINJA III (A., v.f.) : Holly-wood Bonievard, 9 (47-70-10-41) ; Paris Ciné I, 10 (47-70-21-71). L'AMI DET BOUVE (A., v.o.): Elysées Lizcols, & (43-59-36-14): Rienvente Montparasse, 15 (45-44-25-02). L'AMOUR EST UNE GRANDE AVEN-

L'AMOUR EST UNE GRANDE AVEN-TURE (A. v.a.): UGC Odéon é (42-25-10-30); UGC Biarritz, 8 (45-62-20-40); UGC Lyon Bastille, 12° (43-43-01-59); 14 Juillet Beaugrenelle, 15° (45-75-7-9); v.f.: Rez. 2° (42-36-83-93); UGC Momparusse, é (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9° (47-42-56-31); UGC Gobelins, 13° (43-36-23-44).

APRÈS LA GUERRE (Ft.) : Gammont Parmane. 14 (43-35-30-40).

Pareasse, 14 (43-35-30-40).

ARISE MY LOVE (A., v.e.); Action Christine, & (43-29-11-30).

L'ARME FATALE 2 (A., v.e.); Forum Horizon, 1= (45-08-57-57); 14 Juillet Odéon, & (43-25-59-83); Brunagne, & (42-22-57-97); UGC Normandie, & (45-63-16-16); 14 Juillet Beangrenelle, 15 (45-75-79-79); UGC Maillet, 17 (47-48-06-06); v.f.: Rex., & (42-36-83-93); Paramount Opéra, 9= (47-42-56-31); Les Nation, 12 (43-43-01-59); Fanvotte, 13= (43-31-56-86); Gammont Alésia, 14= (43-27-84-50); Pathé Momparassas, 14= (43-27-84-50); Pathé Momparassas, 14= (43-20-12-06); Gammont Convention, 15= (44-20-12-06); Gammont Convention, 15= (45-24-46-01); Le Gambotta, 20= (46-36-10-96).

LES AVENTURES DU BARON DE

MUNCHAUSEN (A., v.o.): Choches, 6 (46-33-10-82); v.f.: George V, 8 (45-

BAGDAD CAFÉ (A., v.a.): Le Triumphe, 8 (45-62-45-76); Miramar, 14 (43-20-89-52).

BAL POUSSIÈRE (ivoirien) : Gaumont Les Halles, 1º (40-26-12-12); Gaumont Les Halles, 1º (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2º (47-42-60-33); Gaumont Ambassade, 8º (43-59-19-08); Fasvette, 13º (43-31-56-86); Gaumont Parusse, 14º (43-35-30-40).

BUNKER PALACE HOTEL (Fr.): Forum Orient Express, 1\* (42-33-42-26); Club Gaument (Publicis Matignon), 8\* (43-59-31-97).

gnon), 8° (43-59-31-97).

BURNING SECRET (Brit., v.a.): Forum
Arc-en-Cicl, 1° (40-39-93-74); Pathé
Imptrial, 2° (47-42-72-52): Pathé Hautefeuille, 6° (46-33-79-38); Le Pagode,
7° (47-05-12-15); UGC Biarritz, 8° (4562-20-40): La Bastille, 11° (43-5407-76); Gaumont Alésia, 14° (43-2784-50): Sept Paraassiens, 14° (43-20-32-20); 14 Juillet Beaugrenelle,
15° (45-75-79-79); UGC Maillot, 17° (47-48-06-06); Le Gambetta, 20° (4636-10-96). 36-10-96).

BUSTER (Brit, v.o.) : George V, 8 (45-CAMILLE CLAUDEL (Fr.): Elysées

Cinoches, 6 (46-33-10-82). CHERRY, HARRY ET RAQUEL (\*\*)
(A. v.a.): Ciné Beanbourg, 3\* (42-71-52-36); v.f.: Paris Ciné II, 10\*.

52-36); v.f.: Paris Ciné II, 10.
CHUEN DE FLIC (A., v.o.): Forum Orient Express, 1\* (42-33-42-26); Pathé Marignan-Concorde, 3\* (43-39-92-82); v.f.: La Nouvelle Manéville, 9\* (47-70-72-86); Pathé Français, 9\* (47-70-33-88); Fauvette Bis, 13\* (43-31-60-74); Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-50); Pathé Montparasse, 14\* (43-20-12-06); Gaumont Convention, 15\* (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18\* (45-22-46-01); La Gambetta, 20\* (46-36-10-96). 36-10-96).

30-10-70]. CHINE, MA DOULEUR (Fr., v.o.): Uto-pia Champollion, 5 (43-26-84-65); Sm-dio 43, 9 (47-70-63-40). LA CITADELLE (Alg., v.o.): Utopia Champollion, 5 (43-26-84-65).

LA CITADELIE (Aig., v.a.): Utopia
Champollion, 5° (43-26-84-65).

COORIE (A., v.a.): Ciné Beaubourg, 3° (42-71-52-36): UGC Odém, 6° (42-25-10-30): UGC Codem, 6° (42-25-10-30): UGC Champollion, 7° (47-05-12-15): UGC Champollion, 7° (47-05-12-15): UGC Champollion, 12° (43-04-67): UGC Champollion, 12° (43-30-467): Mistral, 14° (45-39-52-43): 14 Juillet Beaugrenelle, 15° (45-75-79-79): UGC Maillet, 17° (47-45-06-16): v.1: UGC Montpartaise, 6° (45-74-94-94): Saint-Lazare-Pasquier, 8° (45-84-94-94): UGC Opéra, 9° (45-74-95-40): UGC Convention, 15° (43-36-23-44): UGC Convention, 15° (45-74-93-40): Pathé Clichy, 18° (43-27-46-01).

LE CRIME D'ANTOINE (fr.): Epée de Bois, 5° (43-37-37-47).

DÉSIR METURTEIER (°) (Jap., v.o.): Clumy Palace, 5° (43-64-07-76): Les Trois Balzac, 8° (45-61-10-60): La Bandille, 11° (43-54-07-76).

LES DIEUN SONT TOMBÉS SUR LA TRIE. LA SUITE (A., v.o.): Forum Horizon, 18° (45-62-20-40): 14 Juillet Beaugrenelle, 15° (45-75-79-79): UGC Maillot, 17° (47-48-06-06): v.f.: Res. 2° (42-63-89-3): Saint-Lazare-Pasquier, 8° (43-67-35-43): Pathé Français, 9° (47-70-33-88): Les Nasion, 12° (43-43-04-67): UGC Convention, 19° (45-74-93-40): Pathé Montpartaisse, 14° (43-20-12-06): UGC Convention, 19° (45-74-93-40): Pathé Montpartaisse, 14° (45-32-46-60): Le Gambetra, 20° (46-36-10-96).

Pathé Wepler, 18° (45-22-46-01); Le Gambetta, 20° (46-36-10-96).

# LE PETIT DINOSAURE ET LA VAL-LEE DES MERVEILLES (A., vf.): La Nouvelle Mazéville, 9º (47-70-72-86): Les Momparnos, 14º (43-27-52-37); Grand Pavois, 15º (45-54-

49-33.

LA PETITE VERA (Sov. v.a.): Forum
Arc-ca-Cicl. 1= (40-39-93-74); Le
Triomphe, & (45-62-45-76); Sept Parmersions, 14 (43-20-32-20).

PARIS-LA DÉFENSE. Espaca. Galo-rie La Défense Art 4, Patrimoine du monde, 15, pl. de la Défense (49-00-15-96). Jusqu'an 4 septembre.

Infomple, or (43-20-32-20).

IE PEUPLE SINGE (Pr.-Indon.): Rez. 2º (42-36-83-93): Clumy Palace, 5º (43-54-7-76): Elysées Limotol., 8º (43-59-36-14); UGC Gobolina, 13º (43-36-23-44); Garangar Parrasse, 14º (43-35-30-40).

LE PHILOSOPRE (All., v.a.): Utopia Champollion, 5º (43-26-84-65).

IE PLUS ESCROC DES DEUX (A., v.a.): Pathé Hannefenile, 6º (46-33-79-38); George V. 8º (45-62-41-46).

BAIN MAN (A., v.a.): Gaument Les Halles, 1º (40-26-12-12); Publicis Champa-Elysées, 8º (47-20-76-23); v.f.: Paramount Opéra, 9º (47-42-56-31); Les Montparros, 14º (43-27-52-37).

ROSALIE FAIT SES COURSES (All., ROSALIE FAIT SES COURSES (All., v.A.); Cinochea, & (46-33-10-82).

SANS DÉFENSE (Fr.): Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31). SCANDAL (\*) (Brit., v.o.): UGC Non-mandia, 8\* (45-63-16-16). SING (A., T.A.): George V, & (45-62-

DO THE RIGHT THING (A., v.a.); Gaument Les Halles, 1\* (40-26-12-12); 14 Juliet Odéos, & (43-25-59-83); Gan-mont Champs-Hysées, & (43-59-04-67); 14 Juliet Buscille, 11\* (43-57-90-81); Gaument Parmasso, 14\* (43-35-30-40). IE SUD (Arg.-Fr., v.o.): Utopia Cham-politon, 5 (43-26-84-65). THE LAST OF ENGLAND (Brit., v.o.):
Accatone, > (46-33-86-86).

Accatone, 5 (46-33-86-86).

TROP BELLE POUR TOI (Fr.): Gaumont Les Halles, 1s (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2s (47-42-60-33); UGC Biarritz, 2s (45-62-20-40); Pathé Montparnaue, 1s (43-20-12-06).

UN POESSON NOMMÉ WANDA (A., v.o.): Gaumont Opéra, 2s (47-42-60-33); Publicis Seins-Germain, 6s (42-22-72-80); Pathé Marignan-Concorde, 2s (43-27-84-50); Caumont Alésis, 1s (43-27-84-50); v.f.: Bretagne, 6s (42-22-57-97); Gaumont Convention, 15s (43-28-42-27).

UNE AUTRE FEMME (A., v.o.): Reflet L'Entrepôt, 14 (45-43-41-63).

ESCLAVES DE NEW YORK (A., v.A.):

14 Juillet Parassa, 6 (43-25-58-00).

ETAT DE CHOC (A., v.A.): UGC Novmandie, 8 (45-63-16-16); v.L.: UGC Montparasse, 6 (45-74-94-94); UGC Opéra, 9 (45-74-93-40).

UNE AUTRE FEMME (A., v.o.): Reflet Médicis Logos salle Louis-Jouvet, 9 (43-54-42-34).

A VIE EST UN LONG FLEUVE TRANQUILLE (fr.): George V, 8 (45-62-41-46); 14 Juillet Bastille, 11 (43-57-90-81). WORKING CIRL (A., v.o.): UGC Bizr-ritz, 8 (45-62-20-40). YOUNG GUNS (A., v.o.): Forum Orient Express, 1v (42-33-42-26); Gammont Ambamada, 9 (43-59-19-08); v.f.: Gau-mont Opéra, 2 (47-42-60-33).

ZUCKER BABY (All., v.o.): 14 Juillet Parmess, 6 (43-26-58-00).

#### Les séances spéciales

ALCE NEST PLUS RI (A., v.a.):
Accatons, 5 (46.33-86-86) 17 h 40.
ASTERIX ET CLÉOPATRE (Bel.):
Saint-Lamburt, 15 (45-32-91-68) 17 h. Saint-Lambert, 15" (45-32-91-68) 17 h.

LE BAISER DE LA FEMME ARALGNÉE (A., no.): Saint-Lambert, 15"
(45-32-91-68) 21 h.

IA BALLADE DES DALTON (Fr.): Saint-Lambort, 15 (45-32-91-68) BARRY LYNDON (Brit., v.o.) : Studio

KARATÉ KID III (A., v.a.); Pathé Marignan-Concorde, 8 (43-39-92-82); v.l.; Rez. 2 (42-36-83-93); UGC Moss-parnasee, 6 (45-74-94-94); Pathé Francais, 9 (47-70-33-88); UGC Gobelins, 13 (43-36-23-44); Mistral, 14 (45-39-52-43). 52-43).

KICKBOXER (Hong Kong, v.o.): Forum Orient Express, 1" (42-33-42-26); UGC Normandin, 3" (43-63-16-16); v.f.: Ret., 2" (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6" (45-74-94-94); UGC Opfen, 9" (45-74-95-40); UGC Lyon Baskille, 12" (43-36-23-44); Mistral, 14" (45-39-52-43); UGC Convention, 15" (43-74-93-40); Images, 13" (43-22-47-94); Le Gambetta, 20" (46-36-10-96).

LA LÉCIENTEE DEI SAIRME MUNICEPTO. IA BELLE DE MOSCOU (A., v.o.) : Saint-Lambert, 19 (45-32-91-68) 21 h. BIRD (A., v.o.): Républic Cinémus, 11º (48-05-51-33) 15 h 40. BIRDY (A., v.o.) : Studio Galando, 5º (43-54-72-71) 13 h 45. Pavois, 15 (45-54-46-85) 22 h 30.

CLEMENTINE TANGO (Fr.): Studio Galando, 9 (43-54-72-71) 18 h. LE DERNIER EMPEREUR (Brit-lt., v.o.): Grand Pavois, 15 (45-54-46-85)

LES DIABLES (\*\*) (Brit., v.o.): Accatons, 9 (46-33-36-36) 15 h 40,
DON GIOVANNI (Fr.-IL, v.o.): Denfert,
14 (43-21-41-01) 18 h 10. DROWNING BY NUMBERS (Brit., v.o.): Républic Chérans, 11º (48-05-51-33) 22 h.

E.T. L'EXTRATERRESTRE (A., v.f.): Grand Pavols, 15 (45-54-46-85) 13 h 45. LES ENFANTS DU PARADIS (Fr.):
Russiagh, 16 (42-83-64-44) 20 b.
L'ETERNEL RETOUR (Fr.): Saim-Lambert, 19 (45-32-91-68) 18 h 45.
LA FEMME AU PORTRAIT (soir et bainc, v.o.): Saim-Lambert, 19 (45-32-91-68) 18 h 45. MANIKA UNE VIE PLUS TARD (Fr., v.o.): Reflet Médicis Logos sufin Louis-Jouvet, 5: (43-54-42-34).

GREYSTOKE, LA LÉGENDE DE TAR-ZAN (Briz., v.o.): Grand Pavois, 15-(45-54-46-85) 17 h 45. LA GUERRE DES BOUTONS (Fr.)

Saint-Lambort, 15 (45-32-91-68) HELLZAPOPPIN (A., v.o.): Studio des Ursufines, 9 (43-26-19-99) 18 h 30. HOTEL DU NORD (Pr.): Seins-Lumbert, 19 (45-32-91-68) 17 h. L'INNOCENT (Fr-R., v.o.); Grand Pavois, 15 (45-54-46-85) 20 k 15. LOLITA (Brit., v.o.) : Denfort, 14 (43-21-

41-01) 21 h 20. MARQUIS (\*) (PL): Acceptome, 5° (46-33-86-86) 21 h 45. METAL HUMILANT (A., v.a.): Grand Pavois, 19 (45-54-46-85) 15 h 45. 1789 (Ft.): Studio des Unsulines, 9 (43-26-19-09) 13 h.

MISHIMA (A.-Jap., v.a.): Accatone, 5-(46-33-86-86) 13 h 30. MONTY PYTHON A HOLLYWOOD (Brit., vo.): Grand Pavois, 19 (45-54-46-85) 15 h 15.

46-45) 15 h 15.

MONTY PUTHON, LA VIE DE HELAN
(Brit., v.a.): 14 JUBET PATREME, 6 (4326-58-00) 14 h 25, 16 h 25, 18 h 25,
20 h 25, 22 h 25.

MORT A WENGE (It., v.a.): Studio
Galande, 5 (43-54-72-71) 15 h 45.

LE PROCES PARADENE (A., v.a.):
Reflet Logos I, 5 (43-54-42-34) 13 h 50,
15 h 50, 17 h 50, 19 h 50, 21 h 50.

LEN GRIATTEE CEDYTS COLUMN (Fr.):

LES QUATRE CENTS COUPS (Ft.): Les Trois Lexambourg, 6 (46-33-97-77) 12 h QUERFILE (\*\*) (Fr.-All., v.o.) : Répo-blic Cinémas, 11° (48-05-51-33) 18 h 30.

EAGING BULL (A., v.o.): Accessone, 5-(46-33-86-86) 19 h 40. LA EUEE VEES L'OR (A.): Denfert, 14-(43-21-41-01) 14 h. LE SACRIFICE (Fr.-Sn., v.c.) : Denfert. 14 (43-21-41-01) 15 h 40. IA SALLE DE BAIN (Fr.): Reflet Logor IL 5 (43-54-42-34) 12 h 05. THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (\*) (A., v.o.): Studio Galande 5 (43-54-72-71) 22 h 30, 0 h 20.

LES VOYAGES DE GULLIVER (A. v.f.): Seim-Lambert, 15 (45-32-91-68) 13 h 45. ZOO (Brit., v.o.) : Studio des Ursulines, 5-(43-26-19-09) 22 h 10.

TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL (Fc-Bel.): Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68) 15 h 30.

TOPPER (A., v.o.): Reflet Logos L. 5-(43-54-42-34) 11 h 45.

LA TRAVIATA (IL. v.o.) : Grand Pavois, 15 (45-54-46-85) 16 h 45.

La VILLE DORÉE (AL., v.a.): Les Tras Luxembourg, 6 (46-33-97-77) 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

grade and the second

pi-prita K-14

\_ \_ named and it

... Yestin Y

1.00

-416 F 100

人名西比尔斯德

5 May 13

elang to be 🚗

and the same of the same of grad i varia disember

5 - 5数 9億1

a pieces

4 198 ANA

in the inge

----

- in the

Service State

ten im Stempe.

Ser Schicken

\*\* \* \*\*\*\*\*

with the party

20 or 20%

in the September

We see his bear

the contraction

and the same

4- Jan -1984

-

Pro Wille

eleder st∰

register, mit s**alte** 

with the state of the state of enter Sec.

THE WARRY

100 per 100 pe かた 後着

With Miles to the second

A ...

The state of the s

The second second

Attribute to take

The Residence of the

-

manufacture manufacture and the second

THE PROPERTY OF

PLES STREET

APPRIL & COO CO

State of Sta

20

1 7 SEC. 10

8 44

1.4

78.4

3. 3

- 1 :

78 %

1 42

773

742

70

40

74.3

45

3,

6 Z

130

142

12

·Lz.

P12. 282

31

15 4

3 ...

فالرجوعية أري

#### Les festivals

15 ANS D'AVENTURE, D'ACTION ET DE SCIENCE-FICTION (v.a.), Max Linder Panorama, 9 (48-24-88-88), Ghosta, mer.; Poltergeist, (son TXH) stances mer. à 14 h 30, 19 h 45 film 10 ma après; Poltergeist II. (son THX) séances mer. 2 17 h 15, 22 h 30 film 10 ma après; David Linch, jeu.; Blue Vel-vet. (son THX) séances jeu, à 13 à 30, vet. (son IHA) seances jeu, a 13 30, 19 h 30 film 10 mn après; Dune, (son IHA) séances jeu, à 16 h 15, 22 h 15 film 10 mn après; Oliver Stone, ven, : Platoon, (son IHA) séances ven, à 14 h, 19 h 30 film 10 mm après ; Wall Street, (son THX) seances wea, à 16 h 45, 22 h 15 film 10 mm sprès; Boxe, sam, ; Raging Bull, (son THX) séances sam, à 14 h, 19 h 30 film 10 mm sprès; Rocky, (son THX) séances sam. à 16 h 45, 22 h 15 film 10 ma après ; Richard Attenborough, dins.; Gasdhi, (son THX) séances dim. à 12 h, 19 h film 10 mm après; Cry Freedom. (son THX) séances din. à 15 h 50, 22 h 30 film 10 mm après; Teenagers, lun.; Stand by me, (son THX) séances lun. à 14 h 30, 19 h 30 film 10 mm après; Ontsiders, (son THX) séances lun à 17 h, 22 h film 10 mn après ; Steven Spielberg, mar. ; 1941, (son THX) séances mar. 1 13 h 30, 19 h 30 film 10 mn après : Empire du Soleil, (son THX) séances mar. à 16 h 15, 22 h 15 film 10 mm sprès. Abonnt 4 films : 100 F.

BON ANNIVERSAIRE MONSIEUR FULLER (v.o.), Escurial, 134 (47-07-28-04). Le Port de la drogue, Quarante tueurs, La Maison de bambon, sam. § 0 h Pl.: 70 F (90 F avec la séance de 22 h 10 de Street of no return). Soirés en pré-sence de Samuel Fuller. ETÉ DE CHINE (v.o.), Ciuny Paisce, 5-

(43-54-07-76). Raining in the Mountain, mer., lam., film à 12 h; China, ma dou-leur, jeu., film à 12 h; Une femme hounête, ven., film à 12 h; San Mao, le petit vagabond, mar., film à 12 h.

L'HISTOIRE DU LOUVRE , Anditorium du Louvre, 1= (40-20-52-29). Louvre : A Golden Prison, mer. à 18 h, ven. à 14 h. diss. & 17 h, lun. à 20 h; le Musée du Louvre, jou. à 11 h, von., sam. à 15 h, lun. à 12 h; Du donjon à la pyramide, mer. à 17 h, jou. à 12 h, sam. à 14 h, dim. à 18 h, han. à 11 h; le Projet du Grand Louvre, ; le Chantier Grand Louvre, jeu. à 14 à, sam. à 11 h ; Louvre 1989, ven. à 17 h, dim. à 14 h, lun. à 17 h ; le Château or e ii tr qi 15 L 15 L 145. d 18 h; Présentation de la pyramide du Louvre, jet. à 14 h, sam. à 12 h; Portrait de Pri, jou. à 15 h, ven. à 18 h; les Collections du Louvre, (série de films pré-sentant les Œuvres du musée) mer. 14 h, 20 h, jou., sam. à 17 h, ven., dim. à 11 h, hnn. à 14 h.

LES ETERNEIS DE LA TWENTIETH CENTURY FOX (v.o.), Escurial, 13 (47-07-28-04). MONSIEUR FRANK CAPRA AUX

TROIS LUXEMBOURG (v.o.), Les Trois Luxembourg, 6 (46-33-97-77). Mr. Smith au Sénat, mer., lun. 2 14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30; New York-Minmi, jos. à 14 h. 16 h. 18 h. 20 h. 22 h; FEnjeu, ven. à 14 h. 16 h 30, 19 h. 21 h 30; FExtravagant Mr. Deeds, sam. à 14 h. 16 h 30, 19 h. 21 h 30; Vous pc l'emporterez pas avec vons, dinz. à 14 h. 16 h 30, 19 h. 21 h 30; Horizons perdus, mar. à 14 h. 16 h 30, 19 h. 21 h 30. RENOTR : HOMMAGE AU PATRON

Reflet Logos I, 5 (43-54-42-34). Le Déjeuner sur l'herbe, ven. 11 h 45; la Règle du jes, sam, 11 h 45; le Fleuve, dim. 11 h 45. ROBERTO ROSSELLINI (v.o.), L'Entrepôt, 14 (45-43-41-63). Rome

ville ouverte, mer., ven. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Stromboli, jeu. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Voyage en Italie, sam., lun. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Allemagno sonce zero, dint., mer. à 14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. SAGA INGMAR BERGMAN (F.O.),

Saint-André-des-Arts I, 6 (43-26-48-18). Monika, mer. à 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 19 h 45, 21 h 45; Sourires d'une nuit d'été, jeu. à 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 19 h 45, 21 h 45; le Nuit des forzina, ven. à 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 19 h 45, 21 h 45; la Flûte enchantée. sam., mar. à 14 b., 16 h 30, 19 h, 21 h 30 ; le Septième Sceau, dim. à 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 19 h 45, 21 h 45; Cris et Chuchotements, lun. à 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 19 h 45, 21 h 45. VIVA JAMES BOND 1 (v.a.), Le

Champo, 5 (43-54-51-60). Goldfinger. jen., sam., mar., séances à 14 h 10, 18 h 10, 22 h 15 film 15 mm après; Bons Baisers de Russie, mer., dim., séances à 14 h 10, 18 h 10, 22 h 15 film 15 mn après ; James Bond OO7 contre Dr. No. 22 h 15 film 15 mn après ; On ne vit que deux fois, mer., dim., séances à 13 h 30, 17 h 50, 22 h 10 film 10 mn après ; Opération Tonnerre, jeu., sam., mar., séances à 13 h 30, 17 h 50, 22 h 10 film 10 am près ; les Diamants sont éte lan., séances à 13 h 30, 17 h 50, 22 h 10 Dim 10 mn après.

WELCOME GORBI ? (v.o.), Cosmos, 6-(45-44-28-80). Quand pussent les cigo-gues, mer. à 14 h. 16 h. 18 h. 20 h. 22 h. Sibériade, jeu. à 13 h 30, 17 h. 20 h 30. Alexandre Nevaki, ven. à 14 h. 16 h. 18 h. 20 h. 22 h.; les Chervaux de feu. sum. à 14 h. 16 h. 18 h. 20 h. 22 h.; Der-son Oss-éa, dim. à 14 h. 16 h 30, 19 h. 21 h.; Sandrer, hun. à 14 h. 17 h. 20 h.; les Trigames mombest au ciel. mar. à 14 h. Triganes montent an ciel, mar. à 14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

#### Paris en visites

#### **VENDREDI 11 AOUT**

«La Conciergerie, le Panthéon, la basilique Saint-Denis», 11 heures, à l'entrée du monument. Exposition: Marine 1789-1989.

dans les salons du ministère de la marine », 11 heures, 2, rue Royale (Mª Oswald). « L'hôtel Salé et la dation Picasso ou la maison du Bourgeois Gentilhomme », 14 h 30, 5, rue de Thorigny (M. Jaco-

ES). «Le Pare floral fête ses vingt-cinq ans», 15 heures, entrée du château do Vincennes, côté avenue de Paris

· Le Parc et la Cité des sciences de

La Vilette », 15 heures, métro Corentin-Cariou (M. Serres). « Exemple d'architecture métallique dans l'église Saint-Augustin et un bôtel Napoléon III : l'hôtel Cail », 15 heures, 3, rue de Lisbonne (M « Vermeesch).

Hôtels et jardins du Marais. Place des Vosges », 14 h 30, métro Saint-Paul

(Résurrection du passé). Toute l'île Saint-Louis », 14 h 45, étro Pont-Marie (M. Banassat). Le palais Royal révolutionnaire », 14 h 30, métro Palais-Royal, place Colette (Tourisme culturel).

Le quartier de la Bastille et le Faubourg-Saint-Antoine . 15 heures, mêtro Bastille près de la Tour d'Argent aissance d'ici et d'ailleurs). Ricardo Boffil à Montparnasse », 15 heures, metro Gaîté, sortie avenue du

«Trésors de la cathédrale russe. Fas-

tueux mariage de Sacha Guitry: l'alchi-mie de l'or ». 15 heures, 12, tue Dara (Isabelle Hauller).

 Les tapis chez les Beni-Guild ».
 Musée des arts africains et océaniens. «La femme des forêts, des iles et des moussons (Asie du Sud-Est) », 11 heures, Musée national des arts asia-tiques – Guimet.

1789 : LE PATRIMOINE LIBÉRÉ, Bibliothèque de l'Arsenal, 1, rue Sully (42-77-44-21). T.Lj. de 12 h à 18 h. Entrèe : 20 F. Jusqu'au 10 septembre.

ALLIAGES ET ALLIANCES. Des bijoux et des armes d'Omma. Institut du monde arabe, 23, quai Saint-Bernard (40-51-38-38). T.I.j. sf hun. de 13 h 2 20 h. Entrée : 20 F. Jusqu'au 8 octobre.

EGYPTE-EGYPTE. Institut du monde arabe, salle d'actualité, 23, quai Saint-Bernard (40-51-38-38). T.Lj. af lun. de 10 h à 22 h. Entrée : 35 F. Jusqu'an 30 mars.

Maine, côté pair (Paris et son histoire). La Sorbonne des jours fastes ».
 15 heures, grande entrée rue des Ecules (Paris et son histoire).

Les arts de l'Orient à travers les mythes et les discours populaires », 14 à 30, Musée Guimet. all'imaginaire de l'art occidental», 14 h 30, atelier du peintre Gustave

 Quatre aspects des merveilles de l'Orient : autour du Mandala », 12 h 30, Musée Guimet. Visages de semmes d'Asie ».
11 heures, Musée Guimel.

## Le Carnet du Monde

4 21 -

A company of the party of the p

The last the same

A Total

to the second

A . Free Head

The state of the s

N= 1 5 1133

e er i i par å

A mark of the fig.

The strategy and month of the party of the

The state of

Attack Bridge St.

4-- 1" a Life" | Line

2.5 × 3. ±0. 5

See Marketon

OF POTE 1 to 16

State of the state

urichoiss

1000000

3.000

men malanga

-- 4 - 417 (%)

 $(A_{ij})_{ij} \in \{a_{ij}, a_{ij}\} \cap \{a_{ij}, a_{ij}\}$ 

green land &

Lancation Services

Lat. 15 JP 14 Z

 $(v_i) = \{ v_i : v_i \leq v_i \} \cup \{ v_i \in F \mid v_i \}$ 

 $\gamma_{ij} = (q^2/4)^{2}$ 

3.30

The state of the s

أأكام المستولي فالمهرا

10 4 5 W 44 2

 $\varphi = (\mathbf{s}_{2} - \mathbf{s}_{3})^{-1} \cdot \mathbf{s}^{-1}$ 

The second of the second of

4- ----

100

.. ^

. -1"

18 A.

Market Branch

 $(x,y) \in \mathcal{X} \cap \mathcal{Y}$ 

Control of the second section

1. prince of the 1841 \$4.

 $(x_{n+1}, \dots, x_n) \in S(x_n)^{\mathbf{1}}$ 

The Section

The state of the state of

AND AND AND AS THE PERSON NAMED IN The state of the same of the s 1965 N + 1964 STATE OF THE PERSON Tall Service **网络海峡 多 125 多 327**. See See No. TOTAL CONTRACTOR \*\*\* The series section. A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T

And the state of t

THE PARTY OF THE PERSON OF THE

-

-- Phie PEIPINEN-ERICORIAN Serge KRICORIAN sont heuroux d'annoncer la mai Alexie. ls 25 juillet 1989. Special services and the services of the servi 114 bis, avenue de Paris, 94300 Vincemes.

and the state of t

- Cathorine of Pascal MARTIN. Edouard at Olivies sont heurenx d'annoncer la d'une petite fille

le mercredi 2 note 1989. 6, avenue René-Coty, 75014 Paris. - Elisabeth et Pierre-Alain LEVY ont l'immense joie et le bonh d'annoncer la missance de

Elen, ic 9 most 1989. 21, boulevard de Port-Royal, 75013 Paris.

**Mariages** M PHE SIMON, professeur à l'université des sciences humaines de Strasbe

fait part du mariage de son fils Jenn-Philippe, petit-fila de M. Marcel SIMON,

Mª Viviane MATHURINE.

Strasbourg, lo 22 jaillet 1989.

SO MALES

46 DEADX

294 MIAGE

0041 CH A 30X

. DOE & MUST SIDE

COME INST

12101 DEECE 12102 TBOM

12102 3531

22102 DIX

13662 MEN' 13662 M

1366) DEEK 1366) TROS

12583 **969**7 12583 9697

14562

12162 UK

12102

12102

12/02

THE A DEX

lote

0

2

3

Tous les

billets

so terminant

H- 33

- Jacques et Marguerite Aymard, Pierre et Nicole Aymard, Maurice et Monique Aymard, es enfants,
Mario-Dominique et Beneft Launay,
Hisabeth et Miguel de Fonteasy,
Mario-Laure et Joël Grangé,
Denis Aymard,
Sylvio et Coletts Aymard,
Claire Aymard et Jacques Fonnier,
Michel, Anno-Marie Aymard,
ass netits onfants.

Marie Committee of the Committee of the

es petits-enfants, Ses sept arrière-petits-enfants,

Gisèle Leroy,
Robert et Claire Prêteur,
lours enfants et petits-enfants,
Marguerite et Riteme Zagorec, iours enfants et petit-fils, ses sœurs, frère, bean-frère, belle-sœur, nevouz et nièces,

Renée et Robert Etienne, Roland et Françoise Etienne et leurs enfants. M= Guy Aymard, Jean-Louis et Sylvis Aymard farianne et Jean-Louis Hédin

et leurs enfants Cécile et Dominique Anguse Ginette et Serge Salon, Jean-Pierre et Janine Hardy et lems enfants,

Pompes Funèbres Marbrerie

CAHEN & C'e

43-20-74-52 MINITEL par le 11

LISTE OFFICIELLE DES SQUEIRES A PAYER

· (40. de 27/12/06 ) AUX DOWNES TOUS CUMULS COMPRE

100 MA A 201

TO AND SE

200 UM A SEX 200 MM A SEX 2010 MM A SEX 2010

86186 CReg 86186 RCL

00100 DEX 00100 DEX 00100 DEXT

9137 MADE 3137 MADE

**第 明点国**区

SEA COL AND

12818 TROS 12818 TROS

ILEU GRAIRE

12015 CR0 12016 SEZ 12016 SEPT 12016 SEPT

12518 DIX

36,15 LOTO

ES A PAYER

4 000,00 F

400,00 F

200,00 F

100,00 F

DE MUCHEN

34.14 LOTO

LISTE OFFICIELLE

DES SQUIMES A PA

-

50 SOS

5 000

5 808

5 800

£ 800

E 200

5 and

5 400

. 5

1 020

**30'900** 

-5 00

5 000

**5 608** 

5 000

5 900

5 gog

£ 600

F 000

3 acc

F 000

\$ 000

# 000 E

E 608

5 000

\$ 000

1000 9

TRANCHE DU BICENTENAIRE

**ABOLITION DES PRIVILEGES** 

THAGE DU MERCREDI 9 ACUT 1986

La règioment du TAC-G-TAG no prévait sesses cumul (A.O., du 22/06/

121065 521065

421065 921065

751065 725085 721565 721045 721064 10 000,00 F

La maniro 721065 gagne 4000000,00 F

3 2 1 0 6 5 8 2 1 0 6 5 40 000,00 F

RESULTATS OFFICIELS - REFORMATIONS

021065

à la centaine 2 2 1 0 6 5 6 2 1 0 6 5

Les numéros approchant aux

Disables IIIIo Containes Disables Unibio

701065 720065 721165 721005 721060

711065 722065 721265 721015 721081

731065 723065 721365 721025 721062

741065 724065 721465 721035 721063

761065 726065 721665 721055 721066

771065 727085 721765 721075 721067

781065 728065 721885 721085 721088

791065 729085 721965 721095 721089

065

85

7

8

Décès | est la dopleur d'autoncer le décès de M"André AYMARD,

purvenz le 6 août 1989, dans ez quatro

Elle a été inhumée à Nouce (Haute Vicene), aux côtés de son mari André AYMARD, décédé le 11 août 1964.

29, rue de Sèvrez, 75006 Paris. 1, pisco Jules-Ferry, 92120 Montrosgo. 53, rue Colbort, 92350 Le Plessis-Robinson.

- M= Hubert Benve-Méry. Ses onfants, Ses petits-enfants, Et son arrière petite-fille, font part des obséques de

Habert BEUVE-MERY. qui ont on jies le 8 soit 1989 dans l'inti-mité, ainsi qu'il l'avait sonhaité.

107, boolevard Raspail, 75006 Paris.

- Morique Blanc, son épouse, Malike, Karim et Selima Blanc,

es enfants, Ses parents Et amis, ont la douleur de faire part du décès de Jacques BLANC,

survein le 8 août 1989 à Besancon. 29, quei Vanhan, 25000 Besançon,

 M. et M<sup>m</sup> Jacques de Sailly,
 M<sup>m</sup> Claude Magnam Chomel,
 M<sup>m</sup> Francise Chomel, M. Gilles Chomel, Mª Martine Chomel, Et leurs enfants et petits-enfants, Les familles Chomel, Richard, Collient la douleur de faire part du décès dans sa quaire-vingt-douzième année,

général de corps d'armée (c.r.) Raymond CHOMEL Charles Martel dans la Résistance,

ancies membre du Comeil supérieur de la guerre, grand officier de la Légion d'homes eruix de guerre 1914-1918 et 1939-1945 avec palmes, ille de la Résistance avec rosette,

grand officier de la couronne de châne du Luxembourg. de la Legion of Merit (USA), Visua militari de Pologne,

a organisé et engagé la brigade FFI (ORA), Charles Martel dans l'Indre, a commandé le front de la poche de Saint-Nazaire,

a organisé et commandé l'Ecole d'état-major, a commandé la 3 D.I. puis le 2º corps d'armée, chef d'état-major du général de Gaulle en 1940

Les obsèques ent été effébrées le 9 août 1989, en la chapelle de l'hôpital du Val-de-Grâce, dans l'intimité fami-

Cet avis tient liest de faire-part. La Moinerie du Prieuré, 45500 Saint-Gendon,

45500 Saint-Gondon.

Mis le S apprenhre 1887 à Fournies, dess le Nord, le géoéral Chonsel s'est agagé voloutaire en 1915. Il perdoipe à la cempagne de Pologne de 1919 à 1920, puis mans à l'Écule de gentre se 1931. En 1940. E un chef d'étre empir du pénieral de Gentle Résidente aussi le nom de Charles Marsel. Il organise les meguis de l'Onest, qui cet permis de réduire les poches de l'Adminique, à la Libération, il devient chef du cabines militaire du général de Gentle et, se 1946, il negrésente l'arrade de terre à la délégation militaire française de l'ONU. Il est premis en 1955 général de corpe d'arrade, alcre qu'il commande deputé tuy au le 2 corpe d'arrade. En 1957, il est nommé manulme de Count de Gentle :

M= Helène Dalla-Bernarda, M. Franck Dalla-Remards.
Jean, Claude, Sylviane Dalla-

Et emis, ont la douleur de faire part du décès de M-Reine DALLA-BERNARDA

Christine DALLA-BERNARDA

survent socidentellement en Espagne le 2 soût 1989.

La cérémonis religieuse d'obsèques aura lieu le wandredi 11 août, à 10 h 15, en l'église Sainte-Marie, à Jurançon, où l'on se réunirs.

 M. et M= Stéphane Goudeau, François et Eric, Et toute la famille.

ont la douleur de faire part du décès de M. Pierre GOUDEAU.

survenu le 6 soût 1989, à l'âge de

le vendredi I I août, à 14 h 15, en la cha-pelle Notre-Dame de Beauregard, à La Celle-Saint-Cloud, sa paroisse, où l'on se

Seion is voionté du défunt, une cérémonie de crémation aura lieu le mer-credi 16 août, à 15 heures, au crématorium des Joncherolles, 95, avenue Marcel-Sembat, à Villetaneuse.

2 E. avonne des Etangs, 78170 La Collo-Saint-Cloud.

- M= Grunberg, Et ses cofants,

ent la douleur de faire part du décès du Acctour Clambs GRUNBERG,

le 5 août 1989, dans sa cinquante-quatrième année.

- On nous prie d'annoncer le décès

doctor NGUYEN-TRONG-HIEP. survenn en son domicile parision le 5 sent 1965.

en associant la mémoire de son épouse, née Nguyen-Phuoc Ton-No-Thi-S.

Les obsèques ont ou lieu dans l'inti-mité. Cet avis tient lieu de faire-part.

Ni floors at visite.

De la part de Ses culants et petits-enfants.

#### CARNET DU MONDE Reuseignements: 42-47-95-03.

Les avis peuvent être imairés LE JOUR MÉME pe Jours Medie
s'is nous previousest avant 9 h 30
au siège du journal,
7, r. des haises, 76427 Peris Calles US,
Tâm MONPAN 650 872 F.
Tülingler: 48-23-08-81,

Les lignes en blanc sont obligate et facturées, Minimum 10 lignes,

Abonnés et actionnaires ..... 73 F Communications diverses .... 86 F Les lignes en capitales grasses sont facturées sur la base de deux lignes.

Nos abonnés, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du « Carnet du Monde », sont priés de joindre à leur envol de texte une des dernières bandes pour justifier de cette qualité.

## Les obsèques d'Hubert Beuve-Méry en l'église Notre-Dame-des-Champs

### L'homélie du Père Fraisse On a dit qu'il venait d'un milieu

106 Voici le texte de l'homélie prononcée par le Père Fraisse, ami de longue date d'Hubert Beuve-Méry, aux obsèques du fondateur du Monde, mardi 2 005 020 100 000 8 août, en l'église Notre-Dame-100 020 des-Champs, à Paris. 100 000 C'est lourd d'avoir à être l'interprète de la famille d'Hubert Beuve-Méry, de ses amis d'Uriage, de la grande famille du Monde et de tant 100 920 106 828 d'autres pour qui son départ a été 1 000 1000

Si j'ai accepté, c'est en tant qu'ami, car nous sommes liés d'ami-tié depuis 1941, dats de notre rencontre à l'école d'Uriage, et en tant que représentant de l'Eglise de Jésus-Christ. Je ne dis pas en tant que chrétien, car mul ne sait s'il est chrétien, c'est vrai de nous tous comme c'est vrai d'Hubert.

On souligne à l'envi son indépen-dance, sa liberté, son intégrité. Faire un journal soustrait aux influences, à la puissance de l'argent, a été jusqu'an bout son obsession. Et il y a

Sait-on qu'à la fondation du jour-nal, en 1944, le ministère de l'infor-mation lui avait avancé une petite somme, nécessaire pour payer salaires et fournitures, et qu'un an après il avait rendu cette somme, non pas au ministère mais aux Domaines ? Il en gardait une fièrté teintée d'ironie.

#### JOURNAL OFFICIEL

Sont publiés au Journal officiel đư mardi 8 août 1989 :

 Nº 89-548 du 2 août 1989 reiative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France.

● Nº 89-549 du 2 août 1989 modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et un droit de conver-

 № 89-550 du 2 soût 1989 portant dispositions diverses en matière d'arbanisme et d'agglomérations nouvelles. UN ARRÊTÊ

Du 31 juillet 1989 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse. UNE CIRCULAIRE

Du 2 août 1989 relative à l'application de la loi nº 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France. UNELISTR

D'admission an concours d'entrée de l'Ecole navale en 1989. UNE DELIBERATION

 Du 28 juillet 1989 portant règiement intérieur du Conseil supéneur de l'audiovisuel Est publié au Journal officiel du mercredi 9 août 1989 :

UNDECRET Du 28 juillet 1989 approuvant le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la

pauvre. Sait-on que, pour venir en aide à sa mère, qui était couturière à facon, il avait abandonné ses études secondaires et multiplié les «petits houlots» ? Mais il ne veut pas s'en tenir là. A Pâques 1922 - il a vingt ans - il écrit au frère supérieur du collège d'Yssingeaux pour lui demander de le prendre gratuito-ment en vue de préparer le baccalauréat de philosophie. Réponse immédiate et positive du frère : voilà pourquoi de très nombreuses années près. Henve acceptant les anniversaires de ce collège.

#### Un homme des ordres

Car il ne faisait pas acception de personne. l'emploie à dessein le vocable évangélique. Nous pouvons tous témoigner qu'il ne s'est jamais laissé griser par une position -disons assez enviable. Il acceptait peu d'invitations, et parmi celles qu'il acceptait le plus volontiers, on était surpris de voir qu'elles venaient non des puissants on des influents mais de petites gens avec qui il était

en profonde sympathie. Intégrité, rigueur. Il ne s'est jamais départi d'une simplicité de vie étonnante en nos temps. Il n'a pas dû prendre souvent de taxi (offrant sa voiture et son chauffeur à des gens de passage, il prenait un certain plaisir à voir leurs réactions, on pomrait dire un malin plaisit), mais il connaissait tous les autobus. Simplicité de vie qui l'avait conduit à passer toutes ses vacances dans les deux pièces d'un châlet de montagne longtemps sans route, sans cau, chauffé à la sciure de bois.

Il ne faisait pas acception de personne. Il a toujours eu chez les hommes d'Eglise de solides amitiés, surtout parmi les dominicales, dont le Père Janvier, témoin de son

mariage. Je me permettrai d'évoquer la profonde compréhension qui l'avait lié à Paul VI. Entre eux, existait une complicité secrète d'hommes sans llusions mais faisant le maximum de ce qui leur était possible. Alors que, pour désigner les précédents pontifes, il me disait : « Votre pape », ce fut mon tour de hui dire :

· Votre pape ». Li en souriait. Le Monde avait pour « patron » un homme dont la sûreté chrétienne était aussi plénière. Sans quoi notre entente n'aurait pas été si profonde. Si tel ou tel rédacteur ou chroniqueur pouvait se permettre certains dérapages, la barre était tenue d'une main ferme. Plusieurs fois, après coup, îl me disait : « J'ai dû intervenir. Je ne suis pas du bâtiment, mais il me semble qu'on ne peut soutenir ceci ou cela. - Et toujours il visait iuste.

Dans ses années de jeunesse, il avait beaucoup apprécié Un nouveau Moyen Age, de Berdiacv. Beuve-Méry était un homme des ordres. C'était là ce qui l'avait atta- drait beaucoup de ces pessimistes

ché à Uriage. Homme des ordres mais non pas dignitaire de l'institu-tion, filt-elle l'Eglise. Car son indépendance avait juste co qu'il faut. chez tout bon Français et chez tout bon chrétien, d'anarchisme. Moine aparchiste : la définition ne lui conviendrait pas si mal. On sait que Taizé était cher à son cœur; il y avait été reçu comme un frère. « Vous finirez prieur de Taizé », lui disais-je. - Pourquoi pas? = répondait-il.

On l'avait dépeint « gracieux comme un cactus ». Il réservait sans doute ses meilleures et ses plus solides épines à tous ceux, ils furent nombreux, qui d'une façon ou d'une autre avaient tenté d'éprouver sa vertu farouche. Combien de visiteurs n'a-t-il pas reconduits avec son urbanité exquise mais avec fermeté à la porte de son bureau ?

Tant d'autres sont là pour témoigner de l'infinie délicatesse de son amitié, des attentions qu'elle lui suggérait. Amitié virile ne craignant pas à l'occasion les affrontements, dont il savait tirer profit. Celui qui nous réunit était pour beaucoup un ami, mais je voudrais ajouter : un grand ami, c'est-à-dire un ami à qui on doit beaucoup, sans jamais le dire

Ce réseau le comblait. Au point qu'il a toujours refusé toute distinction, toute décoration, tout honneur. Il lui suffisait qu'un jour, dans ses dernières années de directeur, les plus grands directeurs de journal des plus grands pays reconnaissent que le Monde d'Hubert Beuve-Méry était le meilleur des journaux du

### Pessiniste...

Et il est encore de plus hautes distinctions. Jamais on ne prononcera de plus précieux hommage à Hubert, que celui que j'ai entendu l'antre soir à une radio. Il vient de M. Rousseau, président du Recours, l'association de pieds noirs rapatriés: . Si nous l'avions écouté, bien du sang et bien des larmes nous auraient été épargnés. » En entendant ces mots, des larmes, mais des larmes de joie, me sont montées aux

Il s'est effacé à l'âge normal de la retraite alors qu'il lui est été facile de se prolonger bien au-delà. Simplement, et je dirai même avec une satisfaction certaine, il a été trois ans professeur à la Sorbonne, renonant avec son travail de directeur des études à Uriage et ses toutes premières années d'enseignement à Prague.

Pourquoi notre ami n'a-t-il été que rarement chrétien de la nef ? - Mécréant -, se disait-il. C'est qu'il avait achoppé au problème du Mal, avec lequel il se débattait. Je crois bien qu'à chaque rencontre il m'en parlait. Je ne répondais guère, car je savais qu'il était entré dans le mystère du Mai de la grande manière.

Pessimiste, disait-on de lui. Il fau-

terriblement actifs pour défendre la justice. Bien des Pères de l'Eglise l'ont dit d'une façon ou d'une antre. Quiconque lutte pour la justice est ovec Jésus Christ. - Il anrait aimé cette histoire rabbinique où l'on voit un étudiant demander au maître : ne trouvez-vous pas que la Création de Dien n'est pas très réussis? Le rabbin, doucement, lui demande : - Tu crois que tu aurais fait mieux? = L'étudiant ne veut pas renoncer et répond : « Oui, je crois que j'aurais fait mieux. » Alors le vieux rabbin voix tonnante lui jette : « Tu aurais fait mieux, alors qu'est-ce que tu attends ? =

Notre ami n'avait pas attenda la parole du rabbin, fidèle interprète de toute la foi chrétienne. Il en avait retenu, et il en a surtout vécu, l'essentiel. Lutter est une œuvre juste, la défendre contre les attannes de tous bords n'est pas marcher sur an sentier fleuri et facile. Tous ceux qui sont ici savent quel a été son combat pour le «canard», où il aimait tant se retrouver. Combat anquel il ajoutait d'antres combats. Mes « casseroles », disait-il, ; encore son expression pudique!

J'ai compris pourquoi il aimait tant ses rudes sentiers de montagne et plus encore s'en prendre à mains nues aux rochers qui se défendent

Certes nous prions pour notre ami chrétien, chrétien pécheur de la race terrienne et pécheresse, comme disait Péguy, qu'il aimait. Mais dans notre grande peine, nous pensons tous, n'est-ce pas, à ce domaine inconnu, à cette terre où la justice habite et d'où nous pouvons bien croire que, quand viendra notre heure, il nous enverra un bout de

 Parmi les nombreux messages de sympathie qui continuent de par-venir au Monde pour sainer la mémoire d'Hubert Beuve-Méry, citons ceux de M. Abdou Diouf, président de la République du Sénégal : des ambassadeurs d'Israel, de l'Inde,de Somalie, du Pérou; de M. Jacques Thibau, ambassadeur de France en Grèce, du président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme : de Mgr Matagrin, évêque de Grenoble, et de très nombreuses personnalités du monde de l'information : MM. Jacques Rigand, administra-teur délégué de RTL; Jean Maheu, président de Radio-France: Jean-Claude Petit, directeur de rédaction de la Vie; Blaise Pascal Talla, président directeur général de Jeune Afrique économie ; Gustave Ansart, député du Nord et ancien directeur politique de Liberté; Peter Galliner, directeur de l'International Press

• Le Monde organisera, au début du mois de septembre à Paris, une cérémonie à la mémoura de son fondateur. La date et le lieu seront portés ultérieurement à la connaisjenço de nos lectrurs.





18 Le Monde • Vendredi 11 août 1989 •

# **Economie**

#### SOMMAIRE

■ Dans la bataille Suez-Victoire, les regards se tournent vers Paribas qui pourrait jouer les « chevaliers blancs » (lire cidessous). E La baisse de la consommation est l'élément le plus notable de la conjoncture

américaine ces dernières semaines (lire page 19). \* La loi relative à la prévention du licenciement économique est publiée au Journal officiel. Toutes les ambiguïtés ne sont pas pour

autant levées, estime le professeur Dupeyroux (lire page 19). ■ Pays riches et pauvres sont inégaux aussi devant le téléphone, selon un rapport du numéro un mondial ATT (lire ci-

#### L'OPA de Suez sur le groupe d'assurances Victoire

### L'ombre de Paribas

Les autorités boursières ont fait savoir, mercredi 9 août, qu'elles ren-draient le 18 août leur avis sur l'offre publique d'achat annoncée par Suez sur le capital de la Compagnie industrielle, qui contrôle le groupe Victoire. Ce délai s'explique par la fermeture de la Bourse de Paris du 12 au 15 août inclus. En cas de seu vert de la COB et du Conseil des Bourses de valeurs, les actionnaires de la Compagnie industrielle auraient jusqu'au 18 septembre pour accepter l'offre de la Compagnie financière de Suez (le Monde du

Tandis qu'au palais Brongniart décisions, les deux parties avan-çalent prudemment leurs pions. Pas question pour M. Jean-Marc Vernes, question pour M. Jean-Marc vernes, président de la Compagnie indus-rielle et patron de Victoire, de se prononcer sur « l'offre inamicale » avant le 18 août. En revanche, il a tenu à préciser qu'il s'était engagé auprès de M. Bérégovoy, ministre de l'écongue e de es que toute action l'économie, « à ce que toute action qu'il mênera préserve une majorité française dans la Compagnie industrielle. Voils qui calmera ceux qui voyaient déjà le puissant allié transalpin de M. Vernes, Ferruzzi, investir le premier groupe privé d'assurances français. Ce qui ne l'empêchera pas non plus de devenir actionnaire minoritaire s'il y trouve son intérêt et que M. Vernes lui demande de l'aide.

De son côté, la direction de Suez a déclaré à l'agence Reuter que son opération financière exclut toute opération sur le capital de la Compagnie financière de Suez ». Il fallait : l'action Suez cotait mercredi 355,50 francs, pour 369 francs la veille. Mais c'est également une facon d'annoncer que Suez a déjà les fonds nécessaires pour financer les 23 milliards des OPA sur la Compagnie industrielle, d'une part, et sur Victoire proprement dite,

Tous les regards se tournaient cependant mercredi en direction de deux sociétés fort discrètes qui pourraient bien constituer les cless de puisse compter sur les 16 % de la l'opération : Centenaire Blanzy et Alspi.

C'est ici que les montages fort

Comme on le constate sur l'organigramme ci-joint, la Compagnie industrielle est en effet entourée de trois groupes d'actionnaires, en dehors des titres détenus par le public : la nébuleuse Vernes (Société centrale d'investissement, Abeille Assurance, Immobilière construction de Paris et l' «ami» Navigation mixte), pour environ 38 %, la Financière de Suez pour un pen plus de 18% et la Centenaire Blanzy, qui, avec sa filiale Minerais et engrais, controle 16 % du capital de la holding clé de Victoire. Pour réussir son OPA sur la Compagnie industrielle, Suez doit bien entendu appâter les porteurs individuels de titres, mais il faut également qu'il

compliqués penvent gêner les financiers de la rue d'Astorg. A priori, Suez, paraît en bonne position pour faire tomber dans son escarcelle les 16 % en question, mais le président de Centenzire Blanzy, M. Ourback, ne passe pas pour être un ami des dirigeants de Suez, et M. Vernes peut fort bien surenchérir.

Cette dernière hypothèse pose le problème de la désense de Victoire : sur quels appuis peut compter M. Jean-Marc Vernes pour tenir tête à Suez? Ses amis (Dassault, Marc Fournier, de la Navigation mixte, et L'Air liquide) sont certaipement bien intentionnés, mais ils sont eux-mêmes engagés dans de coûteux investissements.

Ferruzzi, on l'a vu, paraît hors du champ des intervenants et il a lui aussi beaucoup investi ces dernières années. Or, pour se défendre, M. Vernes a besoin d'au moins 12 millards de francs, sans compter les fonds nécessaires à l'achat de Colonia. Tous les regards se tournent donc maintenant vers le seul chevalier blanc » possible qui aurait les reins assez solides pour s'opposer à Suez : Paribas, l'adver-saire de toujours de la Financière de la rue d'Astorg. Peut-il laisser Suez devenir un grand de l'assurance sans réagir? Peut-il s'engager derrière M. Vernes en prenant le risque de s'attaquer de front à Suez, qui semble bien sûr de lui? La Bourse en tont cas paraît avoir trouvé là son

feuilleton de l'été. DIDER POURQUERY.

#### L'imbroglio Suez-Victoire

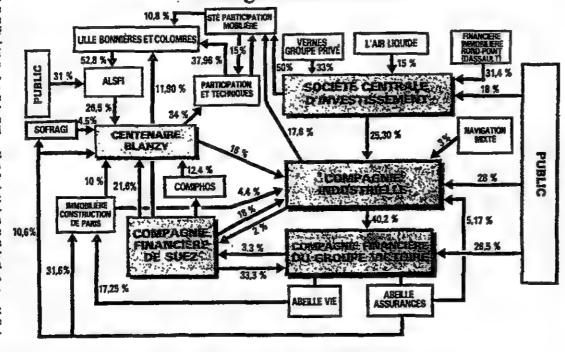

### Un rapport d'ATT sur la carte mondiale des télécommunications

## Le téléphone inégal

(Suite de la première page.)

A l'antre bout de l'échelle, on ne compte que 108 000 téléphones pour près de 46 millions d'Ethiopiens, soit de 2 pour 1 000. Même péaurie chez les Centrafricains, les Soudanais, les Tanzaniens on les Malgaches. Pire encore, les habitants du Rwanda sont deux fois moins équipés.

Mais il y a téléphone et téléphone. Toutes les nations n'en sont pas au même degré d'avancement technologique. Loin de là. Ainsi, le système manuel a disparu des pays industrialisés - ou presque puisque la Grande-Bretagne en aurait encore huit millions, selon ATT - mais il domine encore en Namibie (75 %) ou aux Seychelles (49 %). Plus mar quée encore, la scission entre les nations dotées de standards de la dernière génération (électronique) et celles ne disposant que de l'avant-dernière (électromécanique). Evidemment, aux Etats-Unis - chantre de la communication - quatre cen-traux sur cinq sont électroniques. Sur le Vieux Continent, la France se distingue, puisque 70 % de ses centraux le sont : très en retard à la fin des années 70, elle a sauté une génération de centraux en pariant sur

D'autres pays européens n'ont pas eu cette chance : la RFA ou la Grande-Bretagne sont équipées de centraux nettement moins modernes. ATT crédite le premier d'un taux particulièrement faible (1,5 %) et le second de 48,5 % seulement. Même phénomène au Japon où six centraux sur dix sont électromécaniques. Mais les chiffres des pays du tiers-monde sont infiniment plus préoccupants : à une écrasante majorité, ils sont equipés de machines de la deuxième génération (électromécanique). Dans près de 80 % des cas en Afri-que (88 % au Kenya, 100 % au Bénin...), en Amérique latine, dans 98 % en URSS aussi, mais dans un cas sur trois à Hongkong, et encore moins en Corée du Sud.

Pourtant, cette simple lecture quantitative n'est pas suffisante. Le Signe d'indépendance,

zones d'influence des grandes puis-sances et réserve parfois quelques surprises. On ne s'étomera pas de constater que les Bahamas, les Ber-mudes on les îles Calman téléphonent en priorité aux Etats-Unis, mais de là à imaginer que cela absorbe entre 70% et 85% de leurs appels

En Afrique, on retrouve les grands découpages coloniaux — et derrière eux, les affinités linguistiques : ainsi, le Gabon appelle surtout la France (un appel sur deux), bien plus que les autres pays africains (le premier, le Sénégal, ne représente que 7,5% de ses communications). Le Maroc est tourné vers l'Hexagone (60% en

tions internationales sont infiniment plus ventilées : ainsi, la RFA, premier partenaire commercial de la France, est le pays qui en reçoit le plus de coups de fils. Mais elle lui téléphone bien moins, lui préférant de loin l'Autriche, la Suisse, voire l'Italie. On ne s'étonne pas non plus d'apprendre que les pays de l'Est reçoivent la moitié des appels internationaux de l'URSS. Mais, on peut fire suppris de Constates one les etre surpris de constater que les démocraties populaires, elles, se tournent plutôt vers la RFA, l'appe-lant en moyenne deux à quatre fois plus que le «grand frère». Les Cubains, pour leur part, téléphonent vingt fois plus aux Etats-Unis qu'en

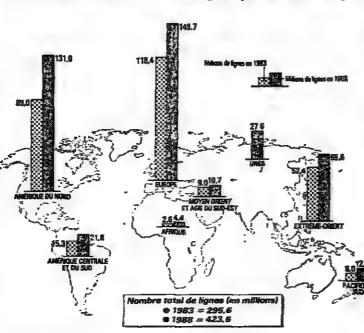

1987). La Grande-Bretagne reçoit un tiers des appels internationaux passés du Kenya... Les exemples

quantitative n'est pas suffisante. Le rapport permet anssi de retrouver les pays industrialisés, les communica-

URSS! Enfin, ici et ta, on trouve la trace des travailleurs migrants : l'Algérie est le dixième pays le plus appelé de France, avec près de sept millions de coups de fil en 1988. De RFA, la Turquie arrive en huitième position avec près de trente-trois mil-lions d'appels... à peine moins que le chiffre à destination des États-Unis.

#### Disparités nationales

Inégal dans le monde, le téléphone peut aussi être distribué de manière hétérogène à l'intérieur d'un pays et révéler ses déséquilibres dans l'amé nagement du territoire... le téléphone suit les hommes : en France, une ligne sur cinq est à Paris et quatre sur dix sont concentrées sur Paris-Lyon-Marseille. La France est d'ailleurs le seul pays avec les Etats-Unis et le Japon à avoir trois villes équipées de plus de 1,5 million de lignes... déséquilibre régional per-ceptible grâce à ces statistiques : un Milanais sur deux est équipé, contre

moins d'un Napolitain sur trois. On décerne très nettement les mégapoles : un téléphone mexicain sur trois est installé à Mexico, quatre appareils sur diz en Colombie sont à ogota... Tokyo est la ville la mienx nipée du monde avec 5,5 millions de lignes (plus que l'ensemble des pays africains recensés par ATT) et 66,5 % des habitants abonnés. Der-rière elle, Paris, avec 5,3 millions de lignes, affiche un taux de plus de 50 %. Nex-York vient ensuite, avec habitants sur trois branchés.

FRANÇOISE VAYSSE,

### Le Monde **PUBLICITÉ FINANCIÈRE**

Renseignements: 45-55-91-82, poste 4330

#### Coca-Cola et Pernod-Ricard mettent fin à leur conflit

Après un an et demi de conflit, la firme américaine Coca-Cola et le français Pernod-Ricard sont parvenus le 8 août à un accord qui redonne à «Coca» l'entière maîtrise de l'exploitation de ses produits dans l'Hexagone. Coca-Cola a en effet annoncé le rachat de la Société parisienne de boissons gazeuses (SPBG), jusqu'ici filiale de Pernod-Ricard, pour un montant de 890 millions de francs. Le versement d'une réserve sur bénéfice et d'une participation au résultat net du premier sanestre portera la transaction à semestre portera la transaction à plus d'un milliard de francs. La plus d'un milliard de francs. La SPBG et ses filiales, qui emploient aeuf ceuts personnes, embouteilleut et distribuent les produits Coca-Cola sur les territoires de Lille, de Lyon, de Marseille, de Nancy, de Paris et de Rennes. La firme américaine exploitait déjà depuis 1988 les zones de Bordeanz, d'Orléans et de Vichy.

Depuis 1947, Pernod-Ricard était concessionnaire des marques Coca-Cola en France (outre Coca-Cola figurent Sprite, Fanta et Finley).

Les licences permettaient en prin-Les licences permettaient en principe au groupe français d'exploiter à Paris et à Rennes les marques de Coca-Cola jusqu'en l'an 2000 et 2001. En janvier 1988, la firme américaine, souhaitant reprendre le contrôle de ces activités, avait des répositaines avait des répositaines avait des la contrôles de ces activités, avait des la contrôles de ces activités, avait des la contrôles de ces activités. controle de ces activites, avait ouvert des négociations avec Pernod-Ricard, qui s'étaiemt rapidement dégradées. Les propositions de Coca-Cola étaient jugées «tout à fait insuffisantes» par la partir française, Pernod-Ricard effectuant 8 % de son chiffre d'affaires (1,5 milliard de francs) et réalisant 10 % de son résultat net sur les produits de la marque en question. L'affaire avait été portée devant les tribunaux après que Coca-Cola avait décidé, unilatéralement, de rompre certains contrats. L'accord couclu met un point final au conflit et donne surtout à la firme américaine une implantation plus forte et plus directe en France, clé du marché européen des boissons non alcooli-sées, marché en pleine ébullition.

#### Automobile

### Excès de prudence

Est-ce parce qu'ils craignaient un retournement négatif de la conjoncture ? Est-ce parce qu'ils redoutent l'arrivée des Japonais après 1992 et qu'ils évitent en équence de mettre en service des lignes de production qu'ils auraient à fermer dans trois ans ? Est-ce parce qu'ils privilégient l'exportation ? Les statistiques sur l'année 1989 permettront de trancher entre ces hypothèses. En tout cas, les chiffres d'immatriculations de juillet qui viennent d'être publiés semestre : faute de capacités suffisantes, les constructeurs français d'automobiles n'arrivent pas à satisfaire la demande et ce sont Volkswagen, Ford, Flat et tous les importateurs qui en pro-

En juillet, le marché ne s'est pas raienti, avec 220 500 immatriculations (+ 5,1 %). Les 43,2 % des ventes, contre 28,8 % pour Renault, qui se retrouve devant Peugeot SA avec 28,1 %. Le groupe de M. Jacques Caivet a même soutfort d'une baisse de ses ventes (- 0,5 %) due entièrement à Paugaot (- 6,5 %); Citroën ayant au contraire gagné 11 %. Paugeot explique ce revers par ses succès à l'exportation et affirme qu'il produira cette annés 1.4 million de voitures, pour 1,28 million en 1988. Un gain de 100000 conforme au plan du groupe PSA d'accroître sa pro-duction de 400000 pour la porter à 2,6 millions, en trois ou

Sur les sept premiers mois de 1989, les importations ont pris 37.2 % du marché contre

36,2 % pour la même période de 1988, soit un gain de un point. Renault atteint une part de 28,6 % du marché intérieur, il perd 0,3 point et PSA, à 34,2 %, perd 0,8 point. Sur l'année entière, on s'attend désormais à un nouveau record avec qualque 2,3 millions da voitures vendues. Un point de part de marché « perdu » représenters donc 230 000 voitures, soit des importations supplémentaires de 15 ou 20 milliards de

Les groupes français progressent, certas. Ils vendent plus de voitures en 1989 qu'an 1988. Mais ils en vendraient encora plus s'ils pouvaient les produire. Contraints par des goulets d'étranglement, ils doivent choi-sir entre préserver leur marché intérieur et gagner des parts à l'extérieur. lis choisissent, avec matheur est de devoir choisir. Or ces « goulets », voilà deux ans que les constructeurs - en particulier Peugeot - an parlent, mais apparemment sans jamais perverir à les faire disparaître. Faute de croire vraiment au prolongement du boom actuel.

il n'est pas sûr qu'ils aient tort d'être prudents, même si, à trop craindre les Japonais en 1993, on fait le fit de Volkswagen et de Ford. Mais on ne peut manquer de penser que toute l'industrie française réagit à leur image : elle investit vite et fort, mais la consommation des Français est repartie plus fort encore. D'où un déficit commercial qui à ce compte-là ne se résorbera pas.

\*\*\*

The State of States

STATE STATE

AND THE PARTY OF

Andrew William

A STATE OF THE PARTY OF

The second second

#### Echec des négociations américano-coréennes sur l'acier

Les négociations américanocoréennes sur les restrictions imposées aux importations d'acier aux Etats-Unis, se sont achevées mercredi 9 aosit sur un échec, après avoir duré deux jours. De source officielle, la Corée estime que la décision américaine de prolonger de deux ans et demi ses quotas dans l'acier est « injustifiée ». En outre, elle estime qu'elle est contraire à un accord conclu lors de la création d'un « joint-venture » entre le coréen Pohang et l'américain US Steel. La Corée du Sud a importé au premier semestre 541 000 tonnes, soit 13,5 % du total des importations américaines d'acier. - (AFP.)

#### EN BREF

 Bouygues off shore va construire un terminal de gaz en Turquie. — Un consortium franco-ture composé de la société Technigaz (filiale de Bouygues off shore) et de la société turque STFA a signé à Ankara le 7 août, avec la société d'Etat turque Botas, un contrat pour la construction d'un terminal de gaz naturel liquéfié. Ce terminal sera situé sur les rives de la mer de Mar-mara, à 70 kilomètres d'Istanbul. Il permattra de atocker plus de 250 000 mètres cubes de gez naturel liquéfié en trois réservoirs.

Le montant du contrat est de 217.8 millions de dollars [1,4 milliard de francs), dont plus de 150 millions de dollars (960 millions de francs) pour la part française.

De La Générale des eaux entre Jans le capital du Gymnase Club. — La Compagnie générale des seux vient de prendre une participa-tion de 22 % dans le groupe de loisirs sportifs Gymnase Club. La prise de square restricipation s'affectue par la biais de sa filiate, la Société générale d'entreprise, qui prend 22 % de la rolding Cilois (Compagnie d'investissements de loiairs sportifs), société nouvellement créée, contrôlée à 57 % par les fondateurs de Gymnase Club SA. Le solde - soit 21 % - est Bux mains du groupe Finexpand.

#### INSOLITES

#### La prise de la pastille

La firme pharmaceutique Sterling Winthrop, filiale fran-caise du groupe américain Ster-ling Drug (Kodak), a décidé de fermer l'unité de fabrication des pastilles Valda, installée à Diappe (Seine-Maritime), qu'elle avait rachetée en 1986. Les trente-neuf employés vont se voir proposer une reconversion dans le cadre du FNE.

Mais les célèbres pastilles Valda, que nos grand-mères utilisaient déjà pour soigner leurs maux de gorge, ne vont pas pour autant disparaître. Winthrop a confié leur fabrication sous licence à une autre firme pharmaceutique, Aspro Nicholas (groupe américain Sara Lee). Elles seront ensuite mises en boîte dans l'usine que Win-throp possède à Dijon (Côte-d'Or).

\*\* \*\*\* \*\*\*\* \*\*\* \*\*\*

THE COURSE IN

- 10 200

Maria W.

- 1 - 1 - 1 Ed - 10

W 75 1000

TEN FREST

Links Seite

100 100 100

Total E.

1 1 1 2 1 1 1

 $\mathcal{C} \to \{ \hat{p}_{i,j} \in \operatorname{PP}_{i,j}(\hat{p}_{i,j}, \hat{p}_{i,j}) \}_{i=1}^{n}$ 

" 2" z, 10 At 12 A

71.00

A GARAGE

the telephone :

the street

Company of

n Lin ia

was the same

10 m m. 2 (22)

\$10 **新** (2)

-- 101 300

de notre correspondante

La Commission suropéenne réciame à quatorze firmes danoises la restitution de 96 millions de couronnes (environ 75 millions de francs) d'aide à l'exportation indûment perçus. Il a été constaté an effet que les conserves et les saucissons vendus ces derniers temps per ces firmes ne contensient pas le taux de viande requis qui donne droit à bénéficier de telles subventions, mais un taux beaucoup trop élevé de protémes diverses (spécialement des protéines (spécialement des protéines végétales) y avait été mêlé. Les quatorze firmes mises en accusation protestent de leur antière bonne foi : elles rejettent la responsabilité sur l'usine (la société Flagtergaard de Bindslev) qui fabriquait les produits incriminés. Or, cette usine vient de déposer son bilan à la suite d'un autre

Certains importateurs des émirats du Golfe avaient découvert l'hiver passé de la viande de porc (impure aux yeux des musulmans) dans des conserves

arabe leur ont été fermés du jour au lendemain. Résultet : une perte de quelque 90 millions de france par an. Cette situation a profité aussitôt à d'autres : le Brésil, en particulier, n'a pas été long à prendre la relève du Danemark pour les approvisionnements en viande du Proche-

La direction de l'usine protesta de son innocence; ella entend faire porter le chapeau de cette triste histoire aux contrôleurs vétérinaires du ministère de l'agriculture dont la négligence et incompétance seraient la source de ces regrettables erreurs.

En fin de compte, qui paiera les dégâts? Cette succession d'incidents, montée en épingle par la presse, a alerté les associations de consommateurs danoises : même la viande hachée est suspectée. Plusieurs supermarchés du Jütiand ont déjà été frappés de lourdes amendes perce que le prétendu boauf haché était mélangé à 50% de viande de porc, le prix du porc étant très inférieur à calui du bœuf.

Le ralentissement de l'activité aux Etats-Unis

### La Réserve fédérale craint un arrêt de la croissance

(Suite de la première page.)

Que peut-on constater à l'heure actuelle sinon que l'activité va en se ralentissant. Le PNB a progressé de 1,7 % en rythme annuel au deuxième trimestre de 1989, contre 3,7 % au cours des trois mois précédents; la Maison Blanche a révisé en baisse le mois dernier ses prévisions de croissance pour l'année en cours, à 2,7 % contre 3,5 % précédemment. Pour 1990, elle table sur 2,6 %.

De son côté, la croissance des bénéfices des entreprises améri-caines a été ramenée à 4 % au deuxième trimestre, par rapport à ment très marqué de la production. la même période, l'an dernier, Car alors la tristement célèbre stagcontre 10 % entre janvier et mars, flation des années 70 (croissance et surtout contre 20 % au cours mile assortie d'une inflation élevée) et surtout contre 20 % an cours des trois derniers mois de 1988 (1). Dans certains secteurs, l'automobile en particulier, les geants visent clairement à encourabénéfices diminnent, et des réductions de production sont amoncées. Dans certaines régions, comme celle de Philadelphie, une fraction importante des industriels fait état d'une activité en baisse. Selon le rapport de la Réserve fédérale publié mercredi, seul le Texas, qui a vécu ces dermères années sa propre récession, échappe à la baisse généralisée de la demande.

Mais l'indicateur le plus marquant du ralentissement de l'activité américaine provient incontestablement de la consommation, secteur étroitement associé au boom économique des années 80, qui a permis aux Etats-Unis de connaître le plus long cycle d'expansion de l'après-guerre. Depuis quelques mois, les ventes de détail s'orientent nettement à la baisse, et la demande de crédits à la consommation se ralentit.

### Tout, tout de suite

Alors que les autorités américames ne s'inquiétaient plus que mollement de l'explosion de la consommation des dernières années, ayant constaté que la gestion du double déficit (budgétaire et commercial) n'était pas si malaisée en période de croissance soutenne, le directeur du budget, M. Richard Darman, a récemment lancé un coup de semonce. Affirmant sans ambages que les Etats-Unis étaient devenus tellement « autocomplai-sants » qu'ils risquaient de perdre « leur place historique et leur mission », M. Darman a dénoncé le phénomène du « now-nowism » (tout, tout de suite). « Comme les enfants gâtés des publicités des années 50, récemment rediffusées, nous sommes sur le point de pousser un hurlement collectif: je veux mainte-nant! », a-t-il lancé. Illustrant cette boulimie de consommation qui effraye tant M. Darman, l'auteur d'un récent article du magazine américain Newsweek (2), a calculé qu'entre 1983 et 1988 les Américains avaient acheté 62 millions de (3) Il y avait en 1984 85,4 millions de fours à micro-ondes, 63 millions de de ménages américains.

mobiles, 105 millions de téléviseurs couleur – pratiquement un par ménage (3). Scion lui, cette frénésie menage (3). Seion fill, cette frenence de consommation appartient désormais au passé, en partie parce que les besoins ont été largement satisfaits, et en partie parce que la génération du baby-boom, la plus dépensière, rejoint désormais la fraction plus agée de la population.

Si le boom de la consommation est fini, comment expliquer alors les préoccupations actuelles des dirigeants américains à son égard? C'est que rien ne pourrait être pire qu'un maintien de la demande à un niveau élevé en cas de ralentissene pourrait manquer de se repro-duire. En outre, les appels des diriger l'épargne; le tanx d'épargne des Américains s'est nettement redressé en 1988, par rapport au niveau historiquement bas de 3,8 % du revem en 1987. Il est maintenant de 5,5 %. Or la poursuite de ce redressement est absoluement nécessaire pour le financement des dépenses publiques

#### Le problème numéro un

En cas de récession, les recettes fiscales tirées des entreprises se ralentiront, alors que le ralentissement de la croissance de l'investis-sement, déjà observé dans certains secteurs, et anticipé dans d'antres en raison du faible niveau de la trésorerie d'un grand nombre de firmes, s'accentuers. Les Etats-Unis devront, des lors, compter largement sur l'épargne intérieure pour qu'un nouveau cycle de croissance économique s'enclenche. D'autant plus que d'autres pays industrialisés, qui devraient à terme être, eux aussi, touchés par le raientissement de l'activité, ne pourront plus fournir autant de capitaux à l'Amérique qu'ils l'ont fait au cours des dernières années.

Dans un récent discours, M. Alan Greenspan, président de la Réserve fédérale, n'hésitait pas à affirmer que l'épargne était le problème économique numéro un des Etats-Unis. Dans le même discours, il affirmait qu'il ne pensait pas que l'économie américaine allait s'engouffrer dans la récession. Il ne manquait cependant pas de rappeler que les prévisions en matière économique sont sou-

vent dangereuses. FRANÇOISE LAZARE.

(1) Estimations du Wall Street Jour-nal effectuées sur la base des résultats déclarés par six cent quarante-trois entreprises américaines.

(2) Newsweek du 10 juillet.

#### SOCIAL

#### L'Etat participera au financement du crédit formation pour les salariés

Dans une lettre adressée le 27 juillet aux partenaires sociaux, M. André Laignel, secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle, confirms la tenue d'une table ronde en septembre sur la mise en place du crédit formation pour les salariés adultes sans qualification, le dispositif ayant déjà été organisé pour les jeunes demandeurs d'emploi. La CGC, la CFDT et le CNPF avaient récemment critiqué avec vivacité les méthodes de concertation de M. Laignel ( le Monde du 28 juillet).

D'emblée, M. Laignel fait allu-sion à ses difficultés avec les partenaires sociaux en soulignant que « la formation professionnelle combine depuis plus de vingi ans les apports de la négociation sociale et ceux du travail législatif». « Notre action commune, ajoute-t-il, n'aurait rien à attendre d'une querelle de préséance où seraient opposés les vertus de la négociation à l'effica-cité de la loi. » Le secrétaire d'Etat. estime que « les capacités de l'offre de formation » comme « les moyens considérables à mobiliser » interdisent d'envisager une « généralisa-tion immédiate » du crédit formstion. Pour les jeunes demandeurs d'emploi, cent mille jeunes devraient être concernés pour un coût en année pleine de 4,5 milliards de

M. Laignel veut maintenant étendre le dispositif aux salariés sans qualification professionnelle recon-nue, en faisant du congé individuel de formation (qui concerne de 25 000 à 30 000 personnes par an) « le support du dispositif ». Le doublement des résultats individuels lui paraît être « un objectif réaliste et ambitieux ». L'Etat, écrit-il, est prêt aminieux ». L. Etat. exp. et pres pour sa part à accompagner selon des procédures et des règles de par-ticipation à débattre l'effort supplé-mentaire qui serait envisagé par les gestionnaires du dispositif. » Pour les salariés adultes, « le financement complémentaire à mobiliser serait de l'ordre de I milliard de francs ». « A titre exceptionnel », l'Etat pour-rait contribuer à un élargissement du congé individuel « dans la perspective du crédit formation », cet effort s'ajoutant aux financements déjà consentis. Mais les entreprises devraient également entreprendre

un « effort supplémentaire ». M. Laignel, dans sa lettre de huit pages, invite également les parmise en place du crédit formation pour les entreprises de moins de dix salariés. Le secrétaire d'Etat présente en conclusion sa lettre comme « un matériau de départ » pour la table ronde de septembre : « Il peut servir de base à un éven-tuel relevé de conclusions commun. trouvant sa traduction dans les textes contractuels, réglementaires ou législatifs ultérieurs. . Le crédit formation, qui a pour but de débou-cher sur une qualification recomme, devrait être par la suite étendu aux demandeurs d'emploi adultes et aux châmeurs de longue durée.

 Le sauvetage des caisses d'épargne américaines. – Le prési-dent George Bush a signé, mercredi 9 août, la loi sur la restructuration des caisses d'épergne, donnant ainsi le coup d'envoi à la plus vas tion d'assainissement de l'histoire du gouvernement américain. 159 milliards de dollars seront ainsi débourses pour remettre à flot un système d'épargne affaibil par des années d'investissements hasardeux, de mauvaise gastion et de malversations. Cinq cents caisses actuellement en faillits — sur un total de trois mille aux Etats-Unis — perdent ainsi de 20 à 30 millions de dollars par jour. M. Nicholas Bredy, le secrétaire d'Etat américain, s'est félicité de l'adoption d'un tel plan qui, a-t-il déclaré, pourrait rendre plus ais une baisse des taux d'intérêt.

Les grèves affectent Toyota, numéro un de l'industrie sudfricaine, qui a licencié, lundi 7 août, 3 600 ouvriers à son usine de Prop-pecton (Natal), Volkswegen et Sam-cor (qui regroupe Ford, Mazda et Mit-

mardi 1 145 ouvriers.

des effectifs de 8 500 personnes).

#### POINT DE VUE

### Qu'est-ce donc qu'un licenciement pour motif économique?

La loi du 2 août 1989 «relative à la prévention du licencle-ment économique et au droit à la conversion» a été publiée au Journal officiel du 8 août. Ce texte stipule notamment que «constitue un licenciement pour motif économique le licencie-ment effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du sola-lé régulant d'une commencier rié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle da contrat de travail ».

par Jean-Jacques Dupeyroux

U'EST-CE qu'un licenclement pour motif économique ? Au fond, la question est saugrenue. Sauf dans les très reres hypothèses où un salarié — parce que syndiqué, homosexuel, etc. — est renvoyé pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ses mérites, tous les licenciements ne trouvent-ils pas leur cause dans l'intérêt, plus ou moins bien apprécié, de l'entreprise, qu'il s'agisse de supprimer un emploi ou de remplacer un collaborateur par un autre supposé plus performent ? Question cependant incontournable dans la mesure où les licenciements «pour motif économique» se sont vu conférer un régime juridique particu-lier : conventions individuelles de conversion, plan social, procédure spéciale de consultation des raprésentants du personnel...

En gros, il existe deux approches. Celle de la jurisprudence française (Cour de cassation et Conseil d'Etat), qui s'est efforcée de lier la notion de licenciement pour motif économique à la suppression de l'amploi ou du poste. Et celle de la directiva com-munautaire du 17 juin 1975 sur les restructurations, qui recherche un cri-tère distinctif sur le plan des motifs : «Les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs. »

Ces deux approches, qui ne se recoupent pas exactement, ont été réunies dans la définition quelque peu tarabiscotée retenue par la loi Sois-son : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification subs-tantielle du contrat de travail, consécutives notemment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ». Ouf I «L'ai-je bien descendu? » aurait pu dire M. Soisson I

Catte définition, on le voit, reprend d'abord les mots mêmes de la directive bruxelloise. Aussitôt après, la source se fait delts. D'un côté, alle se prolonge dans le critère de la jurisprudence française : suppression de l'emploi, ou transformation revenant à une telle suppression.

Techniques de pointe Projet pour les J. Olymp

20 INGÉNIEURS

HARD OU SOFT

Pretique du monostit 8 et 15 Biez, langage C et Assembl. Commissances Réseaux.

**CHEFS PROJETS** 

ANALYSTES

**DEMANDES** 

Couple aérieux 30-38 ens recherche siace GERANT appoint

180re repidement Til. 47-68-77-33.

BAC + 4 IBM 43 XX Moore 43-37-89-22.

lié à la transformation d'un poste due à des mutations tachnologiques, le critère du motif non inhérent à la personne du salarié pourrait ausciter d'interminables disputes : certains seraient tentés de dire que si l'intéressé est congédié, c'est justement parce qu'il est inapte à s'adapter aux nouvelles exigences... Par ailleurs, indépendamment des avaters subis par l'emploi, le licenciement pour motif économique peut résulter d'une « modification substantielle » du contrat de travail. Sous-entendu : modification sans rapport avec les performances ou contre-performances des intéressés et refu-sée par eux.

Cette première allusion légale à la théorie de la modification substantielle des contrats appelle diverses

1) Par hypothèsa, le critère de la suppression de l'emploi devient haserdeux dès lors que cette sup-pression est elle-même incertaine... Exemple très banal : une entreprise en difficulté décide de supprimer une prime prévue par les contrats de travail. Si certains salariés refusent cette « modification substantielle » de leur contrat, pas de problème : la rupture sera imputable à l'entre-prise; mais s'agit-il d'un licenciement économique ? Certains arrêts du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation s'étaient refusés à l'admettre, ou motif que dans un tel cas il n'y a pas de suppression d'emploi, mais simplement rémunération moindre... des mêmes emplois I Licenciements donc, mais pas économiques I Arrêts applaudis par d'éminents juristes selon lesquels le régime spécifique des licenciements pour motif économique ne serait ici applicable qu'au prix d'artifices excessifs : dans le cas de ruptures ainsi liées à la suppression d'une prime, quel sens prêter aux conventions de conversion ou au c plan social » ?

Perplexités intéressantes... mais qui, systématisées, permettraient aux entreprises de contoumer le droit des licenciements économiques en usant systématiquement de modifi-cations contractuelles inacceptables : la « définition Soisson » tranche

2) Les ruptures résultant de amodifications substantielles » du ver leur place dans une notion élargie de licenciement pour motif économi-que, reste à savoir si ce droit, dont le plus large pan - la consultation du comité - vise des licenciements seutement envisagés, leur est bien adapté (1).

La référence expresse à de telles ruptures dans la nouvelle définition s'accompagne d'une référence implicite à un scénario dans lequel le seul refus des intéressés ne rompt pas luimême les contrats, mais renvoie la balle à l'employeur : à lui, s'il maintient sa démarche, de congédier les récalcitrants en respectant alors

aux licenciements pour motif écono-mique. Scénario cohérent : c'est le seul qui soit a priori compatible avec cas exigences. Encore faut-il qu'il puisse racevoir application...

Reprenons l'exemple de l'entreprise - ou de l'acquéreur d'une entreprise - qui entend supprimer une prime, mais en supposant cette fois que la prime fait l'objet d'un usage sans être expressément pré-vue par les contrats de travail, ce qui est extrêmement fréquent. La Cour de cassation admet que, du fait de l'usage, cet avantage s'est bien incorporé dans les contrats... mais que l'usage peut néanmoins être révoqué par l'employeur, à la double condition qu'il respecte un délai de prévenance permettant une négocia-tion éventuelle avec les représen-tants du personnel — on ne sait pas trop lesquels ni quels peuvent être les effets de cette négociation sur les droits individuels... — et qu'il notifie sa décision à chacun des intéressés.

Ceux-ci pourront-ils invoquer la modification substantielle de leur contrat et sa rupture par l'employeur ? Sans se montrer trop péremptoire, car tout, ici, est incertain, il est permis de le penser; sinon, à quoi bon les notifications individuelles ? Mais attention : dans ce deuxième scénario, la balle ne revient pas dans le camp de l'employeur. Les notifications indivi-duelles et le délai de prévenance suffisent - en l'état actuel de la jurisde révocation de l'usage « opposable » aux bénéficiaires de l'avantage litigieux. C'est donc à prendre ou à laisser : ou bien ils s'inclinent, ou bien ils partent, aux frais de l'entreprise. Mais alors, comment faire application à ces ruptures - pourtant imputables à l'entreprise et sans rapport avec la personne des intéressés... - des dispositions légales - consultation du comité - visant les licenciements non encore effectués, simplement projetés? Cela serait pas inconcevable de faire bénéficier les récalcitrants de conventions de conversion. Faut-il réponse n'est pas évidente alors qu'il

Répétons-le (2) : il ne paraît pas heureux que le législateur, se déchargeant de ses responsabilités sur des tribunaux facilement désemparés, laisse en état d'apesanteur kiridique les difficultés épineuses, parfois abracadabrantes, soulevées par la modification des contrats de travail. Employeurs et salariés ont besoin, à cet égard, de principes sûrs, énoncés

s'agit dans cet exemple - parmi bien

d'autres - de péripéties quoti-

(1) Voir l'article du Monde du (2) Idem.

#### **EN BREF**

· AFRIQUE DU SUD : grèves des ouvriers noirs qui réc sept constructeurs automobiles sudafricains sont paralysés par un grève d'ouvriers noirs qui réclament des

augmentations de salaires.

La compagnie Eveready, fabricant de batteries, a armoncé le lock-out de 800 ouvriers, là encore en raison d'un différend salarial, et la compagnie américaine Goodysar a licencié

L'usine Volkswagen située à Vitenhage, dans l'est de la province du Cap (sud du pays), a été fermée par la direction, le 1ª soût, en raison de la grève de 5 500 ouvriers (sur

#### Le Monde. D'EMPLOIS L'IMMOBILIER **INFORMATIS**

REPRODUCTION INTERDITE

appartements ventes 14° arrdt

**EXPERTISE** GRATUITE 45-41-11-00. 15° arrdt

D'EMPLOI: ACHÈTE COMPTANT IMMEUBLES MEME OCCUPES M. BRUNET 45-41-11-00.

capitaux SUFFREN-LOWENDAL propositions LUXUEUX 4 P. 90 m² commerciales PROGEDIM 45-75-89-07.

Also est un système finlen deis de chauffage per ple fond de haute quellis. 17º arrdt fond de haute quitté.

Nous recherchone pour ce système un agent distributeur pour le France.

Nous espérons une réponse rapide de préférence en rapide de préférence en rapide, actressée à S-I Tre-ding Oy, Särkiniementie 5 E, 00210 Helsirki, Finlande, ou par télécopte numére ± 358 0 682 1094. SORTIE M° Pagi: STUDIO, état real, soleil. CRÉDIT POSSIBLE 242 000 PPTAIRE 46-37-39-95.

appartements: achats

villegiature DRISCOLL HOUSE-HOTEL. 200 chambres simples 100 per sern., demi-persion, Rans.: 172 New Kent Road LONDON SE 1 471-GB, 19-44-1-703-41-75. RECHERCHE APPTS

non meublees offres Région parisienne)

SAINT-CLOUD

HIPPODROME Poté Compagnie Assurances SITUATION EXCEPTIONNELLE 100 APPTS NEUFS DU 2 AU 6 PIECES

hebitables 464-extrame 89
LOGGIAS — TERRASSES
JARDINIS D'HIVER
Superbe jardin Intérieur
BAL 6 ANS
SÉRIEUSES REFERENCES
EXIGEES
Sur place de 11 à 19 h tous
les jours même le dimanche
2/4 rue Francis-Cheveton

**GIME 43-20-28-28.** 

bureaux

Locations VOTRE SIÈGE SOCIAL DOMICILIATIONS

Constitution de sociétés et tous services 43-55-17-50 9' CHAUSSÉE D'ANTIN BO m<sup>3</sup> de bureaux, senitaire, refait neuf sec. standing 10 000 F 40-20-02-15.

propriétés 🔆 Goudetin, CdN, 10 mn St-Cuary-Port. Melson de meu-nier, en l. reet. sur 900 m², bord riv. pierres, poutres appar., granit sour srd., 120 m² hebit. 5 p., beir, rang. chauff. élect., dible isol., gar., ter., déspend., 100 m², jard. arb., chaste., pilche, bennis, volle, goit, équit., hrur TGV, habit. de suita, belle prestation. Prix: 480 000 F. justifié, T.: (16) 96-70-00-13. Atain Saibi, heures bureau.

pavillons 4 Cause mutation wends meleon ptain-pied 100 m<sup>s</sup> grand séjour evec cheminée 2 chibres, vérende nustique, 2 terresses, alarme, garage 2 voitures, Stud 3 km de St-Chéron Liese C SEO Ligne C RER sur beeu terrain payangé 1 500 m² Prix 680 000 F Tél. 64-59-62-22

immeubles Importante acciété

Paris et banlieus. Px élevé si justifié. 43-38-49-42.

maisons :individuelles

Maison 200 m² hab. + 700 m² tamain, 5 chbrs, tuis. équipée. Dens village, toutes commodités. Près étang, très cairne. A 15 minutes de Rennes. Pre: 700 000 F. Tél.: (16) 96-78-41-33.





### Les Cristalleries de Saint-Louis choisissent l'offre de rachat d'Hermès et de Pochet

Les Cristalleries de Saint-Louis ne prendront pas la nationalité américaine

Réunis mercredi 9 août en assemblée générale, les actionnaires de la société se sont prononcés en grande majorité pour la solution de rachat proposée, conjointement, par le groupe d'articles de luxe Hermès et le flaconnier Pochet,

Partisan de la solution américaine, le PDG de Saint-Louis, M. Armand d'Humières, a démissionné, Il a été remplacé à son poste par M. J.-C. Clavel.

Hermès et Pochet offrent dans un premier temps d'injecter 40 millions de francs dans Saint-Louis par augmentation du capital, ce qui leur donnera le contrôle de l'affaire à 70 %. Dans un scoond temps, le tandem rachètera aux détenteurs d'actions Saint-Louis, c'est-à-dire toutes les familles descendantes des

fondateurs, entre autres Seiler et Coetlosquet, leurs titres au prix unitaire de 200 F. Le groupe américain Brown Forman avait, lui, offert 250 F par action Saint-Louis.

Conserver la nationalité française pour une entreprise de prestige, qui tient son nom du roi Louis XV dont elle était devenue le fournisseur en 1767, mérite bien un sacrifice.

Les directions d'Hermès et de Pochet se sont engagées à valoriser la créativité, le savoir-faire et le style de Saint-Louis pour accroître la notoriété internationale de la marque, à réaliser le programme d'investissements techniques nécessaires, enfin à animer une stratégie de distribution mondiale fondée sur l'excellence. Au cours des deux derniers exercices, Saint-Louis avait perdu 10 millions de francs. Le chiffre d'affaires pour 1988 s'était élevé à 87 millions de francs.

#### en bref

e Liquidation de la société de Bjorn Borg à Monaco. — Le syndic de faillite, M. Peter Sedman, chargé de régler les affaires de l'ancien champion de tennis suédois Bjorn Borg, a annoncé la fermeture en octobre prochain de la filiale Bjorn Borg Design Group (BBDG) à Monaco et le licenciement de sa dizaine de salariés. Lors de la fermeture, en juillet 1989, de Bjorn Borg Invest, le société suédoise, le tennisman avait accepté de liquider une partie de ses créances en prélevant sur ses fonds personnels mais, selon M. Peter Sedman, il n'est pas sûr de renouveller cette opération pour la filiale moné-descue.

L'actuel président de la société anonyme, M. Stig Sjoebloem, va régler la liquidation de la BBDG tout en gardant un salarié pour conserver son siège à Monaco. La société approvisionnait en vêtements et autres produits portant la griffe du

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



MISE EN PAIEMENT DU DIVIDENDE LE 25 AOUT 1989

Réuni le 25 juillet 1989, le conseil d'administration de SEDRI a décidé la mise en paiement du dividende dès le 25 août 1989. Ce dernier, approuvé par l'assemblée, a été fixé à 5 francs assorti d'un avoir fiscal de F 2,50, soit un revenu global par

oublier de joindre votre bande.

DURÉE

ABONNEMENTS VACANCES

VOUS N'ÉTES PAS ABONNÉ : Renvoyez-nous le builletin ci-dessous,

VOUS ÊTES DÉJA ABONNÉ: Vous n'avez aucun supplément à payer

pour que le Monde vous suive en vacances, partout en France métro-

politaine. Renvoyez-nous simplement le bulletin ci-dessous sans

« LE MONDE » ABONNEMENTS

BP 50709, 75422 PARIS CEDEX 09

accompagné de votre règlement par chèque ou par Carte bleue.

\* TARIF PAR AVION, NOUS CONTACTER AU: (1) 42-47-98-72

VOTRE ABONNEMENT VACANCES: DURÉE \_\_\_

VOTRE ADRESSE DE VAÇANCES :

VOTRE RÈGLEMENT : □ CHÈQUE JOINT

VOTRE NUMÉRO D'ABONNÉ (si vous êtes déjà abonné)

Sur minitel 3615 LEMONDE code ABO

CODE POSTAL\_\_\_\_

champion les autres sociétés du groupe dont la filiale scandinave Biorn Borg Invest.

e Vente de Lomas Bankers pour 500 millions de dollers. — La firme de services financiers Lomas Financial Corporation a vendu sa filiale bancaire Lomas Bankers pour 500 millions de dollars (3,2 milliards de francs) à un groupe d'investisseurs dirigé par Merrill Lynch. La firme d'investissement new-yorkaise, associée à plusieurs autres investisseurs dont la Morgan Gusranty Trust, paiera 435 millions de dollars (2,7 milliards de francs) et 65 millions en actions préférentielles; elle prendra également en charge les dettes de la société.

Cette opération s'inscrit dans un e plan de restructuration qui devrait être achevé d'ici à la fin de l'année », a souligné le président de Lomas Financial, M. Jess Hay. Cette vente doit réduire l'endettement de Lomas de 5,6 à 3,8 milliards de dollars.

Lomas Bankers, spécialisé dans le crédit aux particuliers, continuera à opérer de façon indépendante et gardera sa direction actuelle.

• OPA mexicaine sur une entreprise américaine. – Le premier groupe privé mexicain Vitro SA offre publique d'achat de 280 millions de dollars (1,8 milliard de francs) sur le deuxième fabricant eméricain de verre, Anchor Glass Container Corp. Via THR, Vitro SA détient déjà plus de 10% du capital de sa cible et offre 20 dollars l'action. A l'annonce de cette opéretion, le titre a bondi de 60% pour clôturer à 19,75 doilars. Anchor Glass avait annoncé pour 1988 une perte de 8,5 millions de dollars (55 millions de francs) et fermé deux usines. La situation, avec 14,4 millions de dollars de pertes, a encore empiré au premier semestre. -

150 F

261 F

## NEW-YORK, 9 août 4 Ventes bénéficiaires

Le rapprochement rapide de la Bourse new-yorkaise avec ses plus hants niveaux historiques a favorisé, mercredi, l'apparition de ventes bénéficiaires. Mais celles-ci ont été généralement assez bien absorbées. D'abord assez indécis sur l'attitude à prendre, le marché s'est ensuite replié, pour se redresser un peu en fin de séance. A la clôture, l'indice des industrielles s'établissait à 2 686,07, soit à 13,09 points en dessous de son niveau précédent. Le bilan de la journée a été comparable à ce résultat. Sur 1 998 valeurs traitées, 379 ont baissé, 627 ont monté et 492 n'ont pas varié.

Autour du Big Board, les conversations alkaient bou train sur la situation économique. Si les craintes d'une récession ne sont pas apaisées, l'hypothèse d'un atterrisage en douceur fait de plus en plus d'adeptes. D'une façon générale, le sentiment restait assez bon, malgré la faiblesse du marché obligataire. L'espoir d'une baisse des taux a été ravivé par les déclarations relativement optimistes à ce sujet faites par M. Nicholas Brady, secrétaire au Trésor. Une forte activité a contimué de régner, et 21,31 millions de titres out changé de mains, contre 200,34 millions la veille.

| YALEURS .                                   | Cours du<br>8 août | Çous du<br>9 août |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Alcon                                       | 74<br>40 3/8       | 73 1/2<br>40 1/4  |
| Boeing                                      | 53 7/8             | 53 1/4            |
| Chesa Munhettan Bank<br>Du Pont de Netnours | 38 7/8<br>119 1/4  | 38 3/8<br>118     |
| Eastman Kodek                               | 49 44 7/8          | 50 1/4<br>44 1/8  |
| Ford                                        | 50 1/4<br>58 1/2   | 49 7/8<br>58 3/8  |
| General Motors                              | 44.3/4             | 45 1/8            |
| Goodyeer                                    | 55 5/8<br>118 3/8  | 117 1/8           |
| LY.T.<br>Mobil Oil                          | 62<br>52 3/8       | 61 3/8<br>51 1/4  |
| Pliair                                      | 64 5/8             | 64 174            |
| Schlumberger                                | 43 7/8<br>53 1/8   | 42 7/8<br>52 3/4  |
| UAL Corp. ex Allegia<br>Unios Carbide       | 218 7/8<br>29 1/8  | 243 7/8<br>28 7/8 |
| USX                                         | 35                 | 36 3/8            |
| Xerox Corp.                                 | 67 5/8             | 69 7/8<br>67 7/8  |

## LONDRES, 9 août 1

Ferme dès l'ouverture, la Bourse de Londres a, par la suite, mercredi, accentué sa progression en raison notamment de la relative bonne tenne de Wall Street au cours des premiers échanges. L'indice Footsie a gagné 12,3 points, à 2 360,4, dans un marché actif, avec quelque 521 millions de titres échangés.

favorisées par la bonne tenue du dollar, Ghaxo et Reckitt and Colman étant notamment recherchées. Les autres compariments étaient également bien orientés, en particulier celui des brasseries, de la construction électrique. Le lancement d'une OPA amicale de 88,7 millions de livres par le groupe suédois Atlas Copco sur le groupe Dessoutter Brothers a provoqué l'envol du titre de cette société d'équipements industriels. BAT a bondi au lendemain de la publication par le consortium Hoylake du document officiel d'offre concernant son OPA géante sur le conglomérat britannique, ICI a été très recherché en raison de rumeurs selon lesquelles le groupe pharmacentique pourrait étendre ses activités dans de nouveaux secteurs. Les fonds d'Etat ont progressé d'un quart de point, tandis que les mines d'or étzient plutôt calmes.

# PARIS, 10 soit

doil in lites

L'arrêt de travail décidé par le personnel de la Société des Bourses françaises (SBF), chargé de la survaillance des transactions, a provoqué jeudi de très fortes perturbations dans le fonctionnement de la Bourse de Paris, Jusqu'à 13 heures, l'activité du Palais fut presque entièrement perelysée, se limitant à la cotation de six valeurs du support (marché des options) et des emprunts d'Etat, cotés à la criée.

A l'heure dite, toutafois, le travail reprenait, au moins sur le marché à règlement mensuel et sur le second merché. Le reprise sur le comptant et sur les obligations (cotations en cominu) fut plus tendive, respectivement à 13 h 45 et à 13 h 30.

ment a 13 n 40 et a 13 n 30.

L'ouverture se fit sur fond d'effritement !-- 0,12 %], malgré l'intérêt
persistent observé sur les valous
d'assurances ou assimilées, en l'aison
avec l'OPA lancée la veille par Susz
sur la Compagnie industrielle avec
pour cible le groupe Victoire, ALSP et
Susz furent les deux vedettes de la
journée avec Via Banque (filiale de
Navigation Mixta alliée du PDG de
Victoire), Reste que, un très long
moment, il fut à peu près impossible
de se faire une idée auscte de la tendance tive l'indicateur instantané en
repii un instant de 0,24 % et l'indice
CAC 40 en tausse, lui, d'autant,

CAC 40 en hausse, kii, d'autant.

Progressivement toutefois, l'indicateur instantané allait réduire un peu
l'écart avent de replonger. Dana
l'après-midi, il s'établissait à 0,25 %
au-dessous de son nivesu précédent.
Pouvait-on s'attendre à misux ? Les
avis étaient partagés sur le parquet.
Après deux jours de hausse, beaucoup jugesient que la Bourse ne perdait rien à souffler un peu. Wall Street
ne vient-il pes d'en faire autant ?
D'autre part, dans le combat que livre
Suez pour capturer le groupe Victoire,
la partie est loin d'être jouée. Il n'est
peut-être pas plus mauvais d'observer une pause. Tel était du moins
l'avis recuellii sur le parquet.

## TOKYO, 10 anix 4 Baisse

Bien que le Japon s'achemine vers une stabilisation de sa vie politique après plusieurs mois de remous et de scandales, la Bourse était faible jeudi. L'indice Nikkel a cédé 139.47 yens, à 34 719,80 yens (-0,40 %) au cours d'une séance terne et sans orientation précise.

Le Nikket avait gagné 99,79 yens mercredi. La séance de jeudi avait pourtant pas trop mal commencé, avec une toute petite baisse de 1,47 yen, mais par la suite des ventes bénéficiaires ont pesé sur la cote.

Toutefois, les valeurs de haute technologie étaient recherchées, les opérateurs escomptant la distribution d'actions gratuites dans ce secteur.

| VALEURS                                  | Cours du<br>9 solg | Cours des<br>10 août |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Akti                                     | 746                | 755                  |
| Canos                                    | 1820               | 1 880                |
| Honda Motors                             | 1980               | 1 990                |
| Mataunhita Bectric  <br>Mitaubishi Henry | 2 390<br>1 230     | 1 200                |
| Sony Corp.                               | 8 240<br>2 570     | 8 680<br>2 610       |

#### **FAITS ET RÉSULTATS**

en hausse de 14,4 %. — Le constructeur automobile ouest-allemand BMW a réalisé, au premier semestre, un bénéfice net consolidé de 199 millions de deutschemarks (680 millions de francs), en hausse de 14,4 % sur celui réalisé pendant les six premiers mois de 1988. C'est la première fois que le groupe bavarois publie son bénéfice consolidé sur six mois. BMW ne fait pas de pronostics sur son résultat 1989, se bornant à indiquer qu'il sera « satisfaisant ». La firme bavaroise rappelle que son chiffre d'affaires consolidé sur six mois s'est établi à 13,5 milliards de deutschemarks (+21 %). Les ventes out atteint quelque 285 000 unités dens le monde (+16 %). BMW souligne que, sur le marché américain — où les ventes des importateurs européens chutent depuis quelques mois, — il a vendu autant de voitures que lors des six premiers mois de 1988 (35 000). En revanche, les ventes de motos ont continué à reculer (—10 %). Ces résuitats ont été bien accueillis par le marché, le titre BMW gagnant 16,50 DM (à 620 DM) à la Bourse de Francfort.

Stagnation des résultats de Beiersdorf. – Le groupe chimique Beiersdorf annonce une stagnation de son bénéfice en 1989, en raison notamment de la restructuration du groupe en RFA. En 1988, Beiersdorf (plus connu à travers les produits de beauté Nivéa et ses papiers adhésifs Tesa) avait réalisé un bénéfice net consolidé de 97,3 millions de dentschemarks (328 millions de francs), soit une hausse de

14 % par rapport à 1987. An cours du premier semestre, le chiffre d'affaires consolidé du groupe a atteint, à périmètre comparable, 1,98 milliard de deutschemarks (6,7 milliards de francs). La progression des ventes, hors Allemagne (résultats de la Technical Tape exclus), est de + 12 %.

• Entrée d'Air Helland à la Beurse d'Amsterdam. — A partir de novembre prochain, Air Holland, la seule compagnie d'aviation charter néerlandais indépendante, sera cotée officiellement à la Bourse d'Amsterdam. Sur la base d'options sur un quart du capital en actions déjà négociées sur le marché paral·lèle d'Amsterdam, la valeur de la compagnie s'élève à 120 millions de florius (364 millions de francs). En 1988, la compagnie a réalisé un bénéfice net de 10.2 millions de florins, soit le double qu'en 1987, pour un chiffre d'affaires de 111 millions de florius (333 millions de francs).

e La Banque d'Angleterre cède sa participation dans Portals. — La Banque d'Angleterre a décidé de vendre sa participation de 28 %, qu'elle détenait depuis 1947, dans Portals, un groupe spécialisé dans la fabrication de papiers. Les liens entre la Banque d'Angleterre et Portals ne datent pas d'hier. En effet, Portals fournit depuis 1724 le papier servant à l'impression des billets de banque. La Banque d'Angleterre détient encore des participations dans des compagnies britantiques, mais d'un montant plus modeste, notamment dans un groupe de capital-risque et d'une société de prêts agricoles.

### PARIS:

| Second marché (sélection)                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                          | Cours<br>préc. | Dersier<br>cours                                                                                                                                                            | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Coors<br>pric.                  | Dernier<br>cours                                                                                                                                                  |  |  |
| Aranak & Amaciós Anyala SulaC B. Damachy & Assoc B. Damachy & Assoc B. Call Bairon Boltos Technologies Boltos Technologies Boltos Technologies Boltos Technologies Boltos Technologies Boltos Call Boltos Call Call Call Call Call Call Call Cal |                | 240<br>2339<br>8007<br>681<br>420<br>940<br>280<br>2235<br>885<br>811<br>145<br>1800<br>285<br>470<br>701<br>585<br>251<br>340<br>1150<br>480<br>1150<br>480<br>1150<br>480 | Le gd liver du recis Luce breestimensent Luce breestimensent Luce breestimensent Luceria Metalhry, Minière Métalhry, Minière Métalhry, Minière Metalhry, Min | 24<br>211<br>330<br>2245<br>365 | 452<br>222 26<br>152<br>205<br>25 30<br>210<br>206<br>25 30<br>210<br>255<br>451<br>641<br>333 90<br>2056<br>507<br>335 10<br><br>534<br>355<br>408<br>325<br>408 |  |  |
| Geranor Gpe Yver St Learnet Gr. Foxcier Rt. (G.F.F.) Guinnoli L.C.C. Idin                                                                                                                                                                        |                | 496<br>950<br>316<br>833<br>251<br>296<br>150                                                                                                                               | Union France do Fr<br>Viel at Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUR A                           | 505<br>210<br>AINITEL                                                                                                                                             |  |  |
| RC2<br>Inc. Metal Service<br>La Communión Electro.                                                                                                                                                                                               | ****           | 300<br>979<br>289                                                                                                                                                           | 30-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | ONDE                                                                                                                                                              |  |  |

Marché des options négociables le 9 août 1989 Nombre de contrats : 11 260.

| 1100010 00 000000 1 01 000 |           |                        |                         |                  |            |  |  |  |
|----------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|------------------|------------|--|--|--|
|                            | שומת      | OPTIONS                | D'ACHAT                 | OPTIONS DE VENTE |            |  |  |  |
| VALEURS                    | PRIX      | Sept.                  | Déc.                    | Sept.            | Déc.       |  |  |  |
|                            | catercice | dernier                | dernier                 | dernier          | dernier    |  |  |  |
| Accor                      | 768       | 26                     | 50                      | -                | -          |  |  |  |
| CGE                        | 440       | 15,50                  | 30                      | 9                | -          |  |  |  |
| Elf-Ageltaine              | 480       | 25                     | -                       | 6,89             | _          |  |  |  |
| Emotional SA-PLC           | 90        | 9,10                   | 14                      | 3                | 4,50       |  |  |  |
| Lafarge-Coppée             | 1 300     | 22                     | 79                      | 80               | -          |  |  |  |
| Michella                   | 130       | 8                      | 15,50                   | 5                | 6,50       |  |  |  |
| M64                        | 1 400     | 75                     | 15,59<br>115            | 25               | -          |  |  |  |
| Parities                   | 489       | 44                     | -                       | 2,50<br>4,30     | 5,50<br>13 |  |  |  |
| Peagest                    | 850       | 92                     | 111                     | 4,30             | 13         |  |  |  |
| Saint-Gohain               | 689       | 9,40<br>14,30<br>11,92 | 36                      | - 1              | -          |  |  |  |
| Société générale           | 528       | 14,30                  | 24,58                   | -                |            |  |  |  |
| Thomasu-CSF                | 200       | 11,92                  | 20                      | 6                | 9          |  |  |  |
| Secret Perrier             | 1 800     | 13                     | 24,58<br>20<br>45<br>23 | -                | -          |  |  |  |
| Suez Flancière             | 368       | 12                     | 23                      | 10,50            | 12,60      |  |  |  |
|                            |           |                        |                         |                  |            |  |  |  |

#### MATIF

Notionnel 10 %. — Cotation en pourcentage du 9 août 1989 Nombre de contrats : 53 739.

| Nombre de contrats   | : 53 739.        |             |                  |         |  |  |  |  |
|----------------------|------------------|-------------|------------------|---------|--|--|--|--|
| COURS                | ÉCHÉANCES        |             |                  |         |  |  |  |  |
| COOLB                | Sept. 89 Déc. 89 |             | . 89             | Mars 90 |  |  |  |  |
| Dernier<br>Précédent | 109,94<br>109,92 |             |                  |         |  |  |  |  |
|                      | Options          | sur notionn | el               |         |  |  |  |  |
| PRIX D'EXERCICE      | OPTIONS D'ACHAT  |             | OPTIONS DE VENTE |         |  |  |  |  |
| I DIV D TWENTY       | Sent 89          | Déc. 89     | Sent 20          | Déc 80  |  |  |  |  |

#### INDICES

## CHANGES Dollar: 6,37 F \$

198 ..... 1,97

Le dollar s'est légèrement replié dans un marché très calme le jeadi 10 août, la devise américaine s'échangeant à Paris à 6,3790 F, contre 6,4150 F la veille à la cotation officielle. Le franc restait ferme contre le deutschemark, la devise allemande cotant 3,3815 F, après avoir atteint la veille son plus hant miveau depuis trois mois.

avoir atteint la veille son plus hant niveau depuis trois mois.

FRANCFORT 9 soft 10 s

(effets privés)
Paris (10 août)..... 93/8595/85
New-York (9 août).... 93/85/1/25

#### BOURSES

0.03

0.43

(OMF, base 100: 31-12-81)
Indice OMF 50 . 510,91 511,93

NEW-YORK (Indice Daw Jones)
Industrielles . 2 699,17 2 686,98

LOWDRES (Indice of Financial Times a)
Industrielles . 1 962,3 1 972

Mines d'or . 198,2 197,9

Fonds d'Esst . 87,34 87,38

9 solt 10 solt Nikles Der Jans ... 34 859,27 34 719,86 Indice général ... 266,91 266,13

### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|       | COURS DU JOUR                                                                            |                                                                                          | UN MORS                                                                 |                                                                           | DEU                                                                 | X MOES                          | SEX MORS                                                                     |                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|       | + bas                                                                                    | + bant                                                                                   | Rep. +                                                                  | ou dép                                                                    | Rep. +                                                              | on dip                          |                                                                              | or dép.                                                               |
| \$ EU | 6,3975<br>5,4540<br>4,5940<br>3,3865<br>2,9980<br>16,1430<br>3,9175<br>4,7665<br>10,3925 | 6,4825<br>5,4639<br>4,6010<br>3,3845<br>3,0015<br>16,1640<br>3,9230<br>4,7075<br>10,4075 | + 0<br>- 170<br>+ 149<br>+ 50<br>+ 40<br>+ 65<br>+ 60<br>- 135<br>- 435 | + 15<br>- 139<br>+ 160<br>+ 70<br>+ 50<br>+ 140<br>+ 80<br>- 186<br>- 385 | + 10<br>- 325<br>+ 275<br>+ 115<br>+ 425<br>+ 125<br>- 275<br>- 285 | + 35<br>- 275<br>+ 316<br>+ 135 | + 76<br>- 825<br>+ 776<br>+ 390<br>+ 235<br>- 25<br>+ 376<br>- 790<br>- 2348 | + 158<br>- 719<br>+ 858<br>+ 379<br>+ 285<br>+ 759<br>+ 459<br>- 2150 |

#### TAUX DES EUROMONNAIES

|                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                               | - The state of the |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE-U 8 7/8<br>DM 6 13/16<br>Floris 7<br>F.S. (199) 8<br>F.S 6 1/2<br>L(1 999) 11 1/4<br>F 13 5/8<br>F State 9 1/8 | 9 1/8 8 3/4<br>7 1/16 6 7/8<br>7 1/4 7 1/8<br>8 1/2 8 1/4<br>6 3/4 7<br>12 1/4 11 3/4<br>13 7/8 13 3/4<br>9 3/8 9 | 3 7/8 7 1/4 6 7/8 7 1/4 8 9/16 8 1/4 7 1/8 7 1/8 11 7/8 13 7/2 13 3/4 9 1/8 9 | 8 13/16 8 7/16 8 9/1<br>7 1/4 7 1/16 7 3/1<br>8 9/16 8 7/16 8 1/1<br>7 1/8 6 13/16 6 15/1<br>12 7/8 12 12 1/1<br>13 7/8 13 9/16 13 11/1<br>9 1/8 8 7/8 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                               | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en in de matinée par une grande banque de la place.

# Marchés financiers

| BOURSE                                                                  | DU II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U AOUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                         | Cours relevés<br>à 14 h 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Companiation VALEURS Count Prender course                               | Dennier % + -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | glement mens                                 | suel                                                                                                                                    | Company VALEURS Cours Preside Denier %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1212 C.G.F. T.P. 1190 1190 1190 1193 1193 1195 1195 1195 1195 1195 1195 | 1190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Laboret 1385 1385 1386 3640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lafarge-Coppie 1730 1717 1722 Laton #        | ## Company National Valetures   Premier   Demier   %                                                                                    | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                         | 195 10 J + 0.06 J2350 Lab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A. Balong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sagum y 1480 1466 1480                       | + 0 52   986   BASF (Akd)   1020   1020   1020     1020   1085   1083   + 130                                                           | 100   Transmission   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176 50   176     |
| VALEURS % % da. coupon                                                  | VALEURS Com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Denier VALCIEDE Cous Denier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALEURS Cours Dernier courts                 |                                                                                                                                         | nisaion Raciae VALEURS Enisaion Rechant net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obligations  Eup. 8,80 % 77                                             | C.I. Mediane Character (St.) Character (St.) Character (St.) Copil | BBS   Alachimes Buf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | West Red                                     | Actions nilactionsian                                                                                                                   | 1115   168 25   Pyrolate   Pyrolate   257 43   257 48     467 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MARCHÉ OFFICIEL préc- Ents-Lisis (\$ 11 6 415 7 002                     | COURS COURS DES BILLET 10/8 Achet Vent 8 379 6 180 6 6 7 0077 30 329 348 16 189 15 500 15 7 00 070 290 500 310 5 87 120 85 500 310 5 87 120 85 500 97 19 419 10 050 10 20 3 821 3 750 4 50 4 702 4 500 5 22 370 380 402 93 170 35 500 103 3 93 170 35 500 103 3 93 170 35 500 103 3 93 170 35 500 103 3 94 600 45 500 49 7 94 609 45 500 49 7 95 130 380 442 95 170 35 500 103 3 96 170 35 500 103 3 97 170 35 500 103 3 98 170 35 500 103 3 98 170 35 500 103 3 98 170 35 500 103 3 98 170 35 500 402 99 170 35 500 103 3 98 170 45 500 45 7 98 170 45 500 45 7 98 170 45 500 45 7 98 170 45 500 45 7 98 170 45 500 45 7 98 170 45 500 45 7 98 170 45 500 45 7 98 170 45 500 45 7 98 170 45 500 45 7 98 170 45 500 45 7 98 170 45 500 45 7 98 170 45 500 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98 170 45 7 98  | ### FT DEVISES   préc.   10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   ### 10/8   # | Cognelior 54 90 54 80 C. Ocali Frantiles 180 | Emergen Manch   1440 28   1401 74   March-Back Disselept   1256 45   1256 45   1256 45   Manual   131 131 131 131 131 131 131 131 131 1 | 76 98 6 182 32 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 28 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 • 1222 18 |





22 • Vendredi 11 août 1989 •

# Le Monde

#### ÉTRANGER

- 3 Japon : le gouvernement de M. Kaifu. 4 Chine: les exclusions des intellectuels du PC se
- poursuivent. 5 Après l'attaque-suicide au Liban sud, le cheikh Fadialiah annonce d'autres opérations.

#### POLITIQUE

- 6 Point de vue : « Le retour des mythes », par Louis
- Communication : après le rapport sur la concentration au cinéma, les sailes indépendantes réclament une nouvelle

#### SOCIÉTÉ

- 7 Les incendies dans le sud de la France. Football : la défaite
- d'Auxerre devant Zagreb. 8 Deux cent cinquante mille jeunes sur le chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle.
  - Le blanchiment des nan

- 15 Expositions: Wifredo Lam à la Maison de l'Amérique letine; Gas-ton Chaissac à Carcassonne.
- Dansa : Contes d'axil une initiative française i New-York.

#### **ÉCONOMIE**

- 18 L'OPA de Suez sur le groupe Victoire. Fin du conflit Coca-Cola Pernod-Ricard. 19 « Qu'est-ce qu'un licencie
- point de vue de M. Dupey-

#### 20-21 Les marchés financiers.

#### SERVICES

Abonnements ..... 6 Annonces classées . . . . . 19 Laterie nationale, Loto ... 17 Météorologie ........14 Mots croisés ......... 14

## Radio-Télévision ..... 14 Spectacles .......... 16

#### TÉLÉMATIQUE

Les résultats des grandes écoles : 3615 tapez LEMONDE

> Les offres d'emplois du Monde: 3615 tapez LM

#### RFA: l'afflux des réfugiés est-allemands

## Les tractations entre Bonn et la RDA pourraient être longues

un Allemands de l'Est réfugiés depuis le week-end dernier dans les locaux de la représentation permanente de la RFA à Berlin-Est était bloquée jeudi 10 août. Celle des cent à deux cents autres personnes qui se trouvent dans les ambassades ouestallemandes à Budapest et Pra-gue n'a guère évolué non plus. A Bonn, on ne prévoit pas de règlement rapide de l'affaire.

BONN

de notre correspondant

Le gouvernement ouest-allemand sément demandé, mercredi 9 août, aux Allemands de l'Est de cesser d'aller se réfugier dans ses missions diplomatiques pour obtenir le droit de s'établir en RFA. L'exploitation de cette filière - crée, au bout du compte, plus de pro-blèmes qu'elle n'en résout -, scion le chef de la chancellerie fédérale, M. Rudolf Seiters. Le contact entre Bonn et Berlin-Est est maintenu au « niveau politique habituel », a-t-il poursuivi, et le chancelier Helmut Kohl, en vacances près de Salzbourg, en Autriche, est tenn informé de la situation. Mais il n'a pas pris en main le dossier ni téléphoné au secrétaire général du SED, M. Erich Honecker, lui aussi en vacances.

La situation est bloquée, et rien n'indique qu'elle va évoluer prochai-nement. Le secrétaire d'Etat au ministère des affaires intra-allemandes, M. Walter Priesnitz, a déclaré qu'il était en contact téléphonique permanent avec Me Wolf-gang Vogel, le célèbre avocat estallemand spécialiste des « questions humanitaires » et grand entremetteur pour les échanges d'espions entre les deux Allemagnes. Berlin-Est l'a mandaté cette fois encore pour négocier avec Bonn le cas des cent trente et un réfugiés. M. Priesnitz a déjà rencontré Mº Vogel lundi soir à Berlin-Est, sans grand résul-tat. L'avocat a promis l'impunité aux réfugiés, mais ne s'est pas engagé sur leur départ prochain pour la RFA. Les deux hommes doivent se revoir le 16 août seulement.

Bonn s'attend que l'affaire traîne en longueur et rappelle que l'occu-pation de sa représentation à Berlin-Est en 1984 n'avait été réglée qu'au bout de plusieurs semaines. Au demeurant, la situation politique en

RDA n'a plus aucune commune mesure avec celle de 1984. Le - premier Etat allemand des travailleurs et des paysans » s'est enfermé dans un glacis imperméable au processus des réformes prônées en URSS.

#### Volonté de « dédramatiser »

Pour le gouvernement ouestallemand, il est clair que ce pro-blème . houtement sensible. uc doit pas obérer les relations intraallemandes dans leur ensemble, et l'on souligne à Bonn la volonté de dedramatiser . la situation. A l'heure de la détente Est-Ouest, Bonn n'a rien à gagner à déstabiliser ses relations avec Berlin-Est.

· Nous ne demandons à personne de venir chez nous, mais nous conti-nuerons d'aider tous les Allemands qui viennent nous voir », a dit M. Seiters. Il y a fort à parier que le nombre d'Allemands de l'Est désireux d'aller s'établir en RFA ne va cesser d'augmenter si les dirigeants est-allemands maintiennent leur ligne politique, qui pousse de plus en plus les citoyens à l'exaspération. Non seulement ils rêvent de troquer leurs Trabant et leurs Wartburg contre une grosse limousine ouest-

allemande mais, sur le plan politique, leur horizon est complètement bouché, et le trucage grossier des récentes élections municipales montre à l'envi où se situent les limites de leurs espoirs.

Mercredi soir, la situation des réfugiés à Berlin-Est n'avait pas changé par rapport à la veille. La représentation est fermée, rien ne ssant entrevoir sa récuverture prochaine, et les réfugiés dorment dans des lits de fortune. Un diplomate part tous les jours chercher du ravitaillement à Berlin-Ouest et une salle vidéo a été installée pour distraire les enfants.

A propos des réfugiés dans les ambassades ouest-allemandes en Hongrie et en Tchécoslovaquie, un porte-parole du ministère des affaires étrangères a annoncé, d'une part, que les négociations se poursuivaient, et, d'autre part, qu'il n'était pas question de fermer la mission de Budapest. En attendant que Berlin-Est rétablisse l'obligation d'un visa pour se rendre en Hongrie, la « filière hongroise » demeure le meilleur moyen pour les Allemands de l'Est de passer sans grand risque à l'Ouest. - (Intérim.)

#### IRLANDE DU NORD : le vingtième anniversaire de l'arrivée des troupes britanniques

#### Les autorités redoutent une flambée de violence

ZAIRE

Un nom qui ouvre les portes...

Kinshasa (AFP). - Une mère lions de zaires e afin d'aider un

parent dans le besoin ».

Le banquier s'était alors personnellement rendu à une

adressa indiquée par la fausse présidente et lui avait remis, en

touta confiance, une enveloppe

contenant l'argent. Ce n'est que

lorsqu'il demanda de sa faire

rembourser par le gouverneur de

la Banque du Zaïre, M. Pay-Pay,

comme cela avait été convenu,

qu'il s'apercut de l'escroquene et

de sa légèreté. Après une rapide

enquête, les services de sécurité

réussirent à confondre l'escroc,

qui avait déjà dépensé plus de la

et en bijoux. Alors que la jeune femme vient d'être mise à la dis-

position de la justice, la presse zaroise « déplors vivement le

diciable de certains citoyens qui

se servent du nom des membres de la famille présidentielle pour se livrer au trafic d'influence ou

pour commettre des actes que la

morale réprouve ».

du risque ».

La police à ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de la mort d'un adolescent de quinze Des incidents se sont produits à ans, Seams Duffy, lors d'un affrontement dans les quartiers catholiques de Belfast

Selon certains témoins, le jeune homme aurait été tué d'une balle en plastique. Les tirs venaient d'une jeep de la police. Les autorités se refusent à tout commentaire avant d'avoir pris connaissance des résultats de l'autopsie. Le père de la vic-time a affirmé, pour sa part, que son fils ne participait pas aux affronte-ments et qu'il circulait dans un endroit celme lorsque les coups de feu out éclaté.

Par ailleurs, dans la banliene de Belfast, un homme et son épouse out été blessés le même jour par balles. Deux individus out soudainement attaqué leur domicile à Newton Alley. Selon la police, le couple a été

célibataire zaïroise de trente et un ans, se faisant passer pour l'épouse du chef de l'Etat, a

réussi à se faire remettre une somme de 2,5 millions de zaîres

(un peu plus de 40 000 F) par le

PDG d'une banque de la capitale avent d'être finalement arrêtée

per les services de sécurité, a

rapporté, mercredi 9 août, la

M™ Nkoko Nzenze s'était pré-

sentés une première fois par télé-

phone, il y a deux mois, comme

l'épousa du premier ministre zai-

rois, M. Kengo wa Dondo, au responsable de la Nouvelle Ban-

obtenu pour une prétendue nièce, qui n'était autre qu'elle-

même, une place de caissière

dans cette banque. Un mois plus

tard, la nouvelle caissière avait

rappelé le PDG de la banque et,

en se faisant cette fois passer pour Mama Bobi Ladawa,

l'épouse du maréchal Mobutu Sesa Seko, lui avait demandé de

lui prêter une somme de 2,5 mil-

Oracca zaimica

Des incidents se sont produits à

l'occasion du dix-huitième anniver-saire de la loi sur l'internement sans jugement, abolie en 1975. Les antorités redoutent une nouvelle flambée de violence le week-end prochain qui marquera un autre anniversaire. C'est le 14 août 1969, en effet, que les premières troupes britanniques ont été déployées en Irlande du Nord pour tenter de rétablir l'ordre après une série de sangiants affrontements entre les communantés pro-testante et catholique.

Taraka Jawa Marana

---

ger in

. . . . . . .

1200

98 8 10

Administration of

A. ∀ ≤ 84 (1) (1) (1)

Same and the second

Same Report

The Bridge Co.

 $(0,0) = \frac{1}{1 + (m + 1)^2 + (m + 1)^2}$ 

The second of the

Service Control of the Control

1000 2204  $\tau_{\mathbf{w}_{-1},\mathbf{v}_{-1},\ldots,\mathbf{w}_{-2},\ldots,\mathbf{v}_{-2}}$ 

710

the state of the same

A STATE OF THE STA

Alexander and the second

14 34-1 45 ----

" we expense to

2)

2462

Transfer and

16.

1.00

and the

 $x_1 + x_2$ 

6 - 14 - 14 - 147

Sec. 2011.12

Same of the second

.....

Vingt ans plus tard, environ 14 000 soldats britanniques sont tou-jours stationnés dans la province. Durant cette période, les attentats commis par l'IRA, les heurs avec les forces de l'ordre et entre civils, ont fait près de deux mille morts et trente mille blessés. – (UPI).

#### Selon le baromètre BVA-« Paris Match »

#### Baisse des cotes de popularité de MM. Mitterrand et Rocard

vernement : le dernier baromètre BVA-Paris Match (trois mille sept cents personnes interrogées du 17 au 21 juillet) indique une baisse des cotes de popularité de MM. Francois Mitterrand et Michel Rocard, mais une augmentation du nombre du gouvernement. Les cotes de popularité de MM. Mitterrand et Rocard ont baissé toutes deux de deux points en juillet par rapport au mois précédent : 58 % des personnes interrogées ont une bonne opinion du chef de l'Etaz, 53 % en disent autant du premier ministre : 44 % de ces personnes se déclarent satisfaites de la façon dont la France est gouvernée, au lieu de 42 % en juin.

La plupart des hommes politiques enregistrent une baisse de leur cote de confiance. A gauche, chute de cinq points pour M. Lionel Jospin (26 %) et de quatre points pour M. Laurent Fabius (32 %). Baisse de quatre points à droite pour M. Giscard d'Estaing (40 %).

Maxwell intéressé par l'acti-

vité édition du groupe Harcourt. -

Bien que le groupe américain Har-court Brace Jovanovich (HBJ) ait

déclaré, lundi 7 août, n'avoir « ni le

besoin, ni l'intention de vendre ses activités d'édition », Maxwell Com-

munications Corporation (MCC) a

réaffirmé, le mardi 8 août, son intérât pour les activités d'édition de HBJ.

Le conglomérat, qui dû faire face en

1987 à une OPA de 1,73 milliard de

livres (environ 18 milliards de francs), lencée par M. Robert Max-well, est actuellement obligé de ven-

dre son activité parcs d'attraction

EN BREF

Sondage paradoxal pour le gou-rnement : le dernier baromètre de deux points (39 %) et M. Pierre Méhaignerie de cinq points (22 %).

#### Sexe et politique

Un autre sondage CSA-L'Evensment du jeudi (réalisé du 11 au 18 juillet auprès de mille personnes) précise le jugement des Français sur les rapports entre le sexe et la politi-que. 73 % d'entre eux estiment que c'est une bonne chose » que la presse française n'aborde pas ce sujet. La vie sexuelle d'un homme politique semble peu influencer le choix de l'électeur! 67 % des personnes interrogées voteraient - quand même » pour un député menant une vie sexuelle dissolue; 66 % n'hésiteraient également pas à voter pour un candidat à la présidence de la République « qui a des maitresses » et 67 % jugent anormal que la carrière d'un ministre puisse être brisée « à cause d'aventures extra conjugales ».

#### Les électroniciens de la sécurité aérienne confirment leur grève du 10 au 16 août

Des assemblées générales réunissant les électroniciens de la sécurité aérienne ont été organisées, le jeudi 10 août dans la matinée, dans les principaux centres de contrôle.

A l'issue de ces réunions, les fonctionnaires concernés ont décidé de confirmer leur préavis de grève pour la période du 10 au 16 août (le Monde du 9 août).

La réunion de conciliation du 9 août entre les syndicats et la direction générale de l'aviation civile n'avait, selon le SAPAC (autonomes), « permis aucune avancée » et, pour ses dirigeants, « il n'y avait donc aucune raison d'annuler le préavis ».

Le ministère des transports juge « avec sévérité » l'attitude « disproportionnée » des électroniciens, qui « engrangent les résultats positifs du protocole d'accord d'octobre 1988 et qui jouent avec le service public » à une époque — le long week-end du 15 soût — où les voyages aériens des vacanciers sont

La confédération générale des (CGPME) a, pour sa part, dénoncé la menace de grève au sein du ser-vice public des transports aériens, déplorant les préjudices encourus tant par les consommateurs que par les secteurs du tourisme et de

#### Le ministère des transports dément les rumeurs de prise de contrôle d'Air Inter par Air France

Air France, d'une part, le minis-tère de l'équipement et des trans-ports, d'autre part, ont démenti le jeudi 10 août les rumeurs selon lesquelles Air France aurait l'intention de déclencher une « OPA inamicale » sur Air Inter dont elle détient déjà 36,5 % du capital. Cette opération ne pourrait se conclure qu'avec l'aval de M. Michel Delebarre, et dans l'entourage du ministre on indique que la question - régulièrement agitée depuis quelques mois et relan-cée, le 28 juillet, à l'occasion d'un comité d'entreprise d'Air Inter –

a'est pas à l'ordre du jour. Selon la CFDT d'Air Inter, Air France pour réussir cette opération voudrait racheter les parts que détient la SNCF (12.3 %). Mais ni la SNCF ni les autres partenaires publics, notamment la caisse des dépôts (4 %), ne sont actuellement désireux de céder leur participation. Un autre partenaire important d'Air Inter est le groupe Char-geurs SA via UTA, qui possède

Pour l'heure, explique-t-on au ministère des transports, les échéances les plus redoutables aux-quelles les compagnies françaises doivent se préparer concernent la libéralisation accélérée du réseau aérien européen telle qu'elle est envisagée par la Commission de Bruxelles (le Monde du 20 juillet).

35,8 % du capital. Les relations entre les compagnies aériennes UTA (privée) et Air France (publique) n'étant pas au beau fixe - loin de là - à cause notamment des demandes d'ouverture de nouvelles lignes en Europe et vers les Etatu-Unis faites par UTA, on peut penser que M. Jérôme Seydoux déciders, le moment venu, de monnayer an prix fort son éventuel désengagement d'Air Inter.

### Priorité à la haute technologie BERNE

SUISSE : les activités des espions de l'Est

de notre correspondant

La glasuost et la perestroïka n'ont ca rien ralenti l'ardeur des services de renseignement des pays de l'Est, qui se montrent particulièrement actifs en Suisse, constate un rapport publié, mercredi 9 août, par le ministère public de la Confédéra-tion. Si, dans l'ensemble, les cas d'espionnage déconverte despis d'espionnage déconverts depuis 1980 sont en constante régression, ceux impliquant des agents de l'Est

sont en régulière augmentation. Sur 91 affaires recensées de 1980 à 1988, 65 étaient imputables à des pays de l'Est, soit une proportion de 72 %, alors que les années précé-dentes celle-ci était d'environ 66 %. dentes cello-ci était d'environ do 70.
Sur 141 personnes mélées à ces activités, 100 agissaient pour Moscon et ses alliés. Le rapport ajonte que, durant la même période, 24 diplomates et fonctionnaires, dont 17 venant des pays de l'Est, ont été déclarés persona non grata ou avantés. expulsés.

Salon le ministère public, les services d'Europe de l'Est cherchent tonjours à obtenir des renseigne ments militaires et politiques,

## MEXIQUE

## Le Monde

#### SÉLECTION IMMOBILIÈRE

chaque mercredi

(éditions datées jeudi)

Renseignements: 45-55-91-82. Poste 4138

notamment sur les émigrés, mais leur attention se porte davantage maintenant sur la technologie de pointe, de la technique des ordina-teurs à la micro-électronique. Dans ce domaine, note le rapport, « ils opèrent avec persévérance et le goût

« L'espionnage au profit des Etats de l'Est, conclut le ministère public helvétique, reste quantitati-vement et qualitativement la forme d'espionnage de loin la plus perni-cieuse, car, contrairement à l'espionnage pratiqué par d'autres pays, il est organisé et soutenu par l'Etat et se développe en partie sous le couvert diplomatique. Devant un tel constat, la vigilance demeure de mise à Berne. Mais le ministère public déplora le mentre desse public déplore le manque d'effec-tifs : 40 agents à peine sont chargés du contre-espionnage en Suisse.

JEAN-CLAUDE BUHRER.

#### Un grave accident de chemin de fer fait près de cent morts

Un train transportant quatre cent quatre-vingts passagers a déraillé mercredi 9 août à Puetre del rio Bamoa, sur la côte pacifique, à environ 1 200 kilomètres au nord-ouest de Mexico, a annoncé l'agence de presse mexicaine Notimex. Selon un secouriste de la Croix-Rouge, l'accisecouriste de la Croix-Rouge, l'accident s'est produit quand un pont,
que traversait le convoi, s'est effondré au-dessus d'une rivière fortement gonfiée par les récentes pluies
torrentielles. La locomotive et quatre voitures de passagers auraient
basculé dans l'eau. Le dernier bilanfait état de quatre-vipor div-penf cast de de quatre-vingt-dix-neuf fait état de quatre-vingt-dix-neuf morts et de cent sept blessés, dont vingt sont dans un état grave. — (AFP, AP, UPL.)

#### afin de rembourser les dettes contractées alors pour contrer l'OPA. Le groupe Maxwell se déclare égale-ment, « très intéressé » par l'acquisition de tout autre actif que HBJ serait prêt à céder. - (Publicité)

### Le Français en retard d'une fenêtre

Nos voisins d'Outre-Rhin les changent trois fois plus que nous. Pour lutter efficacement contre le bruit, le froid et les affractions, ISO-FRANCE-FEMÉTRES vient poer dans le journée ces lenêtres qui sont la clé du confort. La technique gar sont is de to de control. Es terrisone suclusive du premier spécieleste perissen permet de gagner aussi en clarité. Garan-tie dix ans. Devis gratuit — Maggain d'exposition, 111, rue Lafayette (10-) M- Gara du Nord, 48-97-18-18.

 Convocation des collèges électoraux pour les élections sénatoriales. - Le Journal officiel daté du 10 août publie un décret signé par MM. Pierre Bérégovoy, qui assure l'intérim du premier ministre, Pierre Joxe, ministre de l'intérieur, Louis La Pensec, ministre des DOM-TOM, convoquant le 24 septembre prochain les collèges électoraux pour les élections sénatoriales organisées

Le numéro du « Monde » daté 10 août 1989 a été tiré à 480 460 exemplaires

LUNDI **28 AOÛT** réouverture CAPELOU LITERIES

Le Monde PUBLICITÉ LITTÉRAIRE Renseignements:

**CONVERTIBLES** 

ÉLÉMENTS-BOIS

37 Av. da la REPUBLIQUE = 1 1 •

45-55-91-82, poste 4356

### M. Lapautre menace de « couper le cordon ombilical entre UTA et Aéromaritime»

Le PDG de la compagnie aérienne UTA (groupe Char-geurs SA). M. René Lapautre, envi-sage de doter sa filiale Aéromaritime de ses propres avions et de couper le cordon ombilical qui la relie encore à UTA ».

M. Lapautre, dans un entretien que publie, le mercredi 9 soût, que publie, le mercredi 9 août, la Dépèche de Tahiti (UTA dessert en effet les territoires français du Pacifique), souligne que l'Aéromaritime pourra ainsi « recruter son propre personnel navigant selon ses règles à elle ».

Evoquant le conflit qui l'oppose au Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) et qui a donné lieu à de nombreux arrêts de travail, M. Lapautre met en cause e les ayatollahs proches de la retraite qui régentent le syndicat. «L'avenir d'UTA leur est indifférent, comme celui de leurs camarades plus jeunes à l'Aéromaritime», affirme M. Lapautre en annonçant que « cette semaine le SNPL va jouer sa damilier conte. dernière carte ».

Des propositions qualifiées de « raisonnables » lui ont été faites. Si elles ne sont pas saisies, le PDG de l'UTA déclare de son devoir « de préserver l'Aéromaritime de ses agressions et de préserver aussi la paix sociale à UTA en enlevant au syndicat tout sujet de conflit ».

Pour sa part, le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) d'UTA a menacé mercredi de lancer une nouvelle grève nationale (après celle qui a duré du 31 juillet au 4 août) si l'administration accordait des validations de licences » à det pilotes étrangers pour naviguer sur les avions d'UTA.

Le SNPL - admet les validations de façon conjoncturelle en attendant que les écoles fournissent les pilotes nécessaires », mais conteste l'utilisa-tion d'équipages étrangers alors que le personnel d'UTA « n'est pas uti-lisé à son plein potentiel et que le renfort des émigness de Corse direnfort des équipages de Corse Air

CDEFGH